

# ŒUVRES

DE

# M. ROUSSEAU DE GENEVE:

Nouvelle Édition,

Revûe, corrigée & augmentée de plusieurs Pièces de différens Auteurs, dont partie en réponse à M. Rousseau.

TOME VI.



A NEUFCHATEL.

M. DCC. LXV.

U

XX ADAMS 184, 10 U. 6

### AVERTISSEMENT

LE nombre d'Editions qui ont été faites de cette Lettre de M. Rousseau, est une preuve bien sensible de l'intérêt que tout le monde prend à cet illustre Ecrivain; & notre empressement à la publier de nouveau, ne doit être attribué qu'au seul desir de suisfaire le Public.

Cette Edition pourra être reçue des Amateurs au Genre critique, avec d'autant plus de plaisir, qu'elle est augmentée de beaucoup de Pièces analogues à cette mêne Lettre. On verra comment les Journalistes les plus accrédités en

### AVERTISSEMENT.

ont parlé, & si leur sentiment ne s'accorde pas toujours avec celui de notre Auteur, ils sont au moins obligés de lui rendre les armes, en convenant de la supériorité de son génie.

### ARREST

### DE LA COUR

### DE PARLEMENT,

Qui condamne un Imprimé ayant pour titre Émile, ou de l'éducation, par J. J. Rousseau, imprimé à la Haye...

M. DCC. LXII, à être lacéré & brulé par l'Exécuteur de la Haute-Justice.

#### EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Du 9 Juin 1762. E jour, les Gens du Roi font entrés, & Me. Omer Joly de Fleury, Avocat dudit Seigneur Roi, portant la parole, ont dit:

Qu'ils déféroient à la Cour un Imprimé en quatre volumes in Octavo, intitulé: Emile, ou de l'Education, par J. J. Rouffeau, Citoyen de Geneve, dit Imprimé

à la Haye en M. DCC. LXII.

Que cet ouvrage ne paroît composé que dans la vûe de ramener tout à la Religion naturelle, & que l'Auteur s'occupe, dans le plan de l'Education qu'il prétend donner à son Eleve, à développer ce système criminel.

### ij ARREST DE LA COUR

Qu'il ne prétend instruire cet Eleve que d'après la nature, qui est son unique guide, pour former en lui l'homme moral; qu'il regarde toutes les Religions comme également bonnes & comme pouvant toutes avoir leurs raisons dans le climat, dans le Gouvernement, dans le génie du Peuple, ou dans quelqu'autre cause locale qui rend l'une présérable à l'autre, selon les temps & les lieux.

Qu'il borne l'homme aux connoissances que l'instinct porte à chercher, flatte les passions comme les principaux instrumens de notre conservation, avance qu'on peut êrre sauvé sans croire en Dieu, parce qu'il admet une ignorance invincible de la Divinité qui peut excuser l'homme; que, selon ses principes, la seule raison est juge dans le choix d'une Religion, laissant à fa disposition la nature du culte que l'homme doit rendre à l'Etre suprême, que cet Auteur croit honorer en parlant avec impiété du culte extérieur qu'il a établi dans la Religion, on que l'Eglisea prescrit sous la direction de l'Esprit-Saint qui la gouverne.

Que conséquemment à ce système, de n'admettre que la Religion naturelle, quelle qu'elle soit chez les dissérens Peuples,

### DE PARLEMENT. iii

il ose essayer de détruire la vérité de l'Ecriture sainte & des Prophéties, la certirude des miracles énoncés dans les Livres Saints, l'infaillibilité de la révélation, l'autorité de l'Eglise; & que ramenant tout à cette Religion naturelle, dans laquelle il n'admet qu'un culte & des loixarbitraires, il entreprend de justifier non-seulement toutes les Religions, prétendant qu'on s'y fauve indistinctement, mais même l'infidélité & la résistance de tout homme à qui l'on voudroit prouver la divinité de J. C. & l'existence de la Religion Chrétienne, qui seule a Dieu pour auteur, & à l'égard de laquelle il porte le blasphême jusqu'à la donner pour ridicule, pour contradictoire, & à inspirer une indifférence sacrilege pour ses mysteres & pour ses dogmes, qu'il voudroit pouvoir anéantir.

Que tels sont les principes impies & détestables que se propose d'établir dans son Ouvrage cet Ecrivain qui soumet la Religion à l'examen de la raison, qui n'établit qu'une soi purement humaine, & qui n'admet de vérités & de dogmes en matiere de Religion, qu'autant qu'il plast à l'esprit livré à ses propres lumieres, ou plutôt à ses égaremens, de les recevoir ou de les rejetter.

#### iv ARREST DE LA COUR

Qu'à ces impiétés il ajoute des détails indécents, des explications qui blessent la bienséance & la pudeur, des propositions qui tendent à donner un caractere faux & odieux à l'autorité souveraine, à détruire le principe de l'obéissance qui lui est due, & à assoiblir le respect & l'amour des

Peuples pour leurs Rois.

Qu'ils croyent que ces traits suffisent pour donner à la Cour une idée de l'Ouvrage qu'ils lui dénoncent; que les maximes qui y sont répandues forment par leur réunion un système chimérique, aussi impraticable dans son exécution, qu'absurde & condamnable dans son projet. Que seroient d'ailleurs des Sujets élevés dans de pareilles maximes, finon des hommes préoccupés du septicisme & de la tolérance, abandonnés à leurs passions, livrés aux plaisirs des sens, concentrés en eux-mêmes par l'amour propre, qui ne connoitroient d'autre voix que celle de la nature, & qui au noble desir de la solide gloire, substitueroient la pernicieuse manie de la singularité? Quelles regles pour les mœurs! Quels hommes pour la Religion & pour l'Etat, que des enfans élevés dans des principes qui font également horreur au Chré-tien & au Citoyen,

Que l'Auteur de ce Livre n'ayant point craint de se nommer lui-même, ne sçauroit être trop promptement pour-suivi; qu'il est important, puisqu'il s'est sait connoître, que la Justice se mette à portée de faire un exemple tant sur l'Auteur que sur ceux qu'on pourra découvrir avoir concouru soit à l'impression, soit à la distribution d'un pareil Ouvrage digne comme eux de toute sa sévérité.

Que c'est l'objet des Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour avec un Exemplaire du Livre; & se sont les Gens du Roi retirés.

#### Eux retirés:

Vu le Livre en quatre. Tomes in-8°. intitulé: Emile, ou de l'Education, par J. J. Rousseau, Citoyen de Geneve. Sanabilibus ægrotamus malis; ipsaque nos in rectum natura genitos, si emendari, velimus juvat. Senec. de Irâ, Lib. XI. cap. XIII. Tom. 1, 2, 3 & 4. A la Haye, chez Jean Néaulme, Libraire, avec Privilége de Nosseigneurs les Etats de Hollande & Westfrise. Conclusions du Procureur Général du Roi; oui le Rap-

### vi ARREST DE LA COUR

port de Me Pierre-François le Noir, Conseiller; la matiere mise en délibé-ration:

LA COUR ordonne que ledit Livre Imprimé fera lacéré & brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand Escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice; enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les apporter au Greffe de la Cour, pour y être supprimés; fait très-expresses inhibitions & défenses à tous Libraires d'imprimer, vendre & débiter ledit Livre, & à tous Colporteurs, Distributeurs ou autres de le colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement, & punis fuivant la rigueur des Ordonnances. Ordonne qu'à la Requête du Procureur Général du Roi, il fera informé pardevant le Conseiller-Rapporteur, pour les Témoins qui se trouveront à Paris, & pardevant les Lieutenans Criminels des Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour les Témoins qui seront hors de ladite Ville, contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs dudit Livre; pour, les informations faites, rapportées & communiquées au Procureur Général du Roi,

être par lui requis & par la Cour ordon. né ce qu'il appartiendra; & cependant ordonne que le nommé J. J. Rousseau, dénommé au Frontispice dudit Livre, fera pris & appréhendé au corps, & amené ès Prisons de la Conciergerie du Palais, pour être oui & interrogé pardevant ledit Confeiller-Rapporteur, fur les faits dudit Livre, & répondre aux Conclusions que le Procureur Général entend prendre contre lui; & où ledit J. J. Rousseau ne pourroit être pris & appréhendé, après perquisition faite de sa personne, assigné à quinzaine, ses biens saiss & annotés; & à iceux Commissaires établis, jusqu'à ce qu'il ait obéi suivant l'Ordonnance; & à cet effet, ordonne qu'un Exemplaire dudit Livre sera déposé au Greffe de la Cour, pour servir à l'instruction du Procès. Ordonne en outre que le présent Arrêt sera imprimé, publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait en Parlement, le neuf Juin mil sept soixante deux.

Signé, DUFRANC.

### viij ARREST DE LA COUR, &c.

Et le vendredi 11 Juin 1762, ledit Ecrit, mentionné ci-dessus, a été lacéré & brûlé au pied du grand Escalier du Palais, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, en présence de moi Etienne-Dagokert Ysabeau, l'un des trois principaux Commis pour la Grand'Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour.

Signé, YSABEAU,

### **MANDEMENT**

DE MONSEIGNEUR

## L'ARCHEVÊQUE

DE PARIS;

Portant condamnation d'un Livre qui a pour titre: EMILE, ou de l'Education, par J. J. Rouffeau, Citoyen de Geneve. A Amsterdam, chez Jean Néaulme, Libraire, 1762.

CHRISTOPHE DE BEAUMONT, par la miséricorde Divine, & par la grace du Saint Siége Apostolique, Archevêque de Paris, Duc de Saint-Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, Proviseur de Sorbonne, &c. Atous les Fideles de notre Diocèse: Salut et Bénédiction.

### x MANDEMENT.

SAINT PAUL a prédit, mes très-chers Freres, qu'il viendroit des jours périlleux où il y auroit des gens amateurs d'euxmêmes, fiers, superbes, blasphémateurs, impies, calomniateurs, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu; des hommes d'un esprit corrompu, & pervertis dans la Foi (a). Et dans quel temps malheureux cette prédiction s'est-elle accomplie plus à la lettre que dans les nôtres! L'Incrédulité, enhardie par toutes les passions, se présente sous routes les formes, afin de se proportionner, en quelque sorte, à tous les âges, à tous les caracteres, à tous les états. Tantôt, pour s'infinuer dans des esprits qu'elle trouve déja ensorcelés par la bagatelle (b), elle emprunte un style léger, agréable & frivole : de là tant de Romans également

(b) Fascinatio nugacitatis obscurat bona,

Sap. c. 4. v. 12.

<sup>(</sup>a) In novissimis diebus instabunt tempora periculosa: erunt homines se ipsos amantes... elati, superbi, blasphemi... scelesti... criminatores... tumidi & voluptatum amatores magis quàm Dei... homines corrupti mente & reprobi circa sidem. 2. Tim. c. 3. v. 1. 4. 8.

obscènes & impies, dont le but est d'amuser l'imagination, pour séduire l'esprit & corrompre le cœur. Tantôt, affectant un air de prosondeur & de sublimité dans ses vûes, elle feint de remonter aux premiers principes de nos connoissances, & prétend s'en autoriser, pour secouer un joug qui, selon elle, déshonore l'Humanité, la Divinité même. Tantôt elle déclame en furieuse contre le zele de la Religion, & prêche la tolérance universelle avec emportement. Tantôt enfin, réunissant tous ces divers langages, elle mêle le sérieux à l'enjouement, des maximes pures à des obscénités, de grandes vérités à de grandes erreurs, la Foi au blasphême; elle entreprend, en un mot, d'accorder la lumiere avec les ténébres, Jesus Christ avec Bélial. Et tel est spé-cialement, M. T. C. F. l'objet qu'on paroît s'être proposé dans un Ouvrage récent, qui a pour titre: EMILE ou DE L'EDUCATION. Du sein de l'erreur, il s'est élevé un homme plein du langage de la Philosophie; sans être véritablement Philosophe: esprit doué d'une multitude de connoissances qui ne l'ont pas éclairé, & qui ont répandu des ténébres dans lesautres esprits; caractere livré

### xij MANDEMENT.

aux paradoxes d'opinion & de conduite; alliant la simplicité des mœurs avec le faste des pensées, le zèle des maximes antiques avec la fureur d'établir des nouveautés, l'obscurité de la retraite avec le desir d'être connu de tout le monde : on l'a vu invectiver contre les sciences qu'il cultivoit; préconiser l'excellence de l'Evangile, dont il détruisoit les dogmes; peindre la beauté des vertus qu'il éteignoit dans l'ame de ses Lecteurs. Il s'est fait le Précepteur du genre humain pour le tromper, le Moniteur public pour égarer tout le monde, l'Oracle du siecle pour achever de le perdre. Dans un Ouvrage sur l'inégalité des conditions, il avoit abaissé l'homme jusqu'au rang des bêtes; dans une autre production plus récente, il avoit infinué le poison de la volupté en paroissant le proscrire : dans celui-ci, il s'empare des premiers momens de l'homme, afin d'établir l'empire de l'Irreligion.

Quelle entreprise, M. T. C. F.! l'éducation de la Jeunesse est un des objets les plus importans de la sollicitude & du zele des Pasteurs. Nous savons que, pour résormer le monde, autant que le

### MANDEMENT. xiij

permettent la foiblesse & la corruption de notre nature, il suffiroit d'observer, sous la direction & l'impression de la grace, les premiers rayons de la raison hu-maine, de les saisir avec soin & de les diriger vers la route qui conduit à la vérité. Par-là ces esprits, encore exempts de préjugés, seroient pour toujours en garde contre l'erreur; ces cœurs, encore exempts de grandes passions, prendroient les impressions de toutes les vertus. Mais à qui convient-il mieux qu'à nous & à nos Coopérateurs dans le saint Ministere, de veiller ainsi sur les premiers momens de la Jeunesse Chrétienne; de lui distribuer le lait spirituel de la Religion, afin qu'elle croisse pour le salut; (c) de préparer de bonne heure, par de salutaires leçons, des Adorateurs sinceres au vrai Dieu, des Sujets fideles au Souverain, des Hommes dignes d'être la ressource & l'ornement de la Patrie?

Or, M. T. C. F. l'Auteur d'EMILE

<sup>(</sup>c) Sint modò geniti infantes, rationabile finè dolo lac concupiscite; ut in eo crescatis in salutem. 1. Pet. c. 2.

### xiv MANDEMENT.

propose un plan d'éducation qui, loint de s'accorder avec le Christianisme, n'est pas même propre à former des Citoyens, ni des Hommes. Sous le vain prétexte de rendre l'homme à lui-même, & de faire de son éteve l'éleve de la Nature, il met en principe une assertion démentie, nonseulement par la Religion, mais encore par l'expérience de tous les Peuples, & de tous les temps. Posons, dit-il, pour maxime incontestable, que les premiers mouvemens de la nature sont toujours droits: il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain. A ce langage on ne reconnoît point la doctrine des faintes Ecritures & de l'Eglise, touchant la révolution qui s'est faite dans notre nature. On perd de vûe le rayon de lumiere qui nous sait connoître le mystere de notre propre cœur. Oui, M. T. C. F. il se trouve en nous un mêlange frappant de grandeur & de bassesse, d'ardeur pour la vérité & de goût pour l'erreur, d'in-clination pour la vertu & de penchant pour le vice : étonnant contraste, qui, en déconcertant la Philosophie Payenne, la laisse errer dans de vaines spéculations! contraste dont la révélation nous découvre la fource dans la chûte déplorable

de notre premier Pere! L'homme se sent entraîné par une pente suneste, & comment se roidiroit-il contre elle, si son enfance n'étoit dirigée par des Maîtres pleins de vertu, de sagesse, de vigilan-ce; & si, durant tout le cours de sa vie, il ne faisoit lui-même, sous la protection, & avec les graces de son Dieu, des efforts puissants & continuels: Hélas! M. T. C. F. malgré les principes de l'éducation la plus saine & la plus vertueuse; malgré les promesses les plus magnifiques de la Religion, & les menaces les plus terribles, les écarts de la Jeunesse ne sont encore que trop fréquents, trop multipliés; dans quelles erreurs, dans quels excès, abandonnée à elle-même, ne se précipiteroit-elle donc pas? C'est un torrent qui se déborde malgré les digues puissantes qu'on lui avoit opposées : que seroit-ce donc si nul obstacle ne suspendoit ses flots, & ne rompoit ses efforts?

L'Auteur d'Emile, qui ne reconnoît aucune Religion, indique néanmoins, sans y penser, la voie qui conduit infailliblement à la vraie Religion. Nous, dit-il, qui ne voulons rien donner à l'autorité;

### xvj MANDEMENT.

nous, qui ne voulons rien enseigner à notre EMILE, qu'il ne pût comprendre de lui-même par tout pays, dans quelle Religion l'éleverons-nous? à quelle Secte aggrégerons - nous l'éleve de la Nature? Nous ne l'aggrégerons, ni à celle-ci, ni à celle-là; nous le mettrons en état de choisir celle où le meilleur us age de la raison doit le conduire. Plût à Dieu, M. T. C. F. que cet objet eût été bien rempli! Si l'Auteur eût réellement mis son éleve en état de choisir, entre toutes les Religions, celle où le meilleur usage de la raison doit conduire, il l'eût immanquablement préparé aux leçons du Christianisme. Car, M. T. C. F. la lumiere naturelle conduit à la lumiere évangélique; & le culte Chrétien est essentiellement un culte raisonnable (d). En effet, si le meilleur usage de notre raison ne devoit pas nous conduire à la révélation chrétienne, notre Foi seroit vaine, nos espérances seroient chimeriques. Mais comment ce meilleur usage de la raison

<sup>(</sup>d) Rationabile obsequium vestrum. Rom. c. 12. v. 1.

### MANDEMENT. xvi

nous conduit il au bien inestimable de la Foi, & de-là au terme précieux du salut? C'est à la raison elle même que nous en appellons. Dès qu'on reconnoît un Dieu, il ne s'agit plus que de sçavoir s'il a daigné parler aux hommes autrement que par les impressions de la nature. Il faut donc examiner si les faits qui constatent la révélation, ne sont pas supérieurs à tous les efforts de la chicanne la plus artificieuse. Cent fois l'Incrédulité à tâché de les détruire ces faits, ou au moins d'en affoiblir les preuves; & cent fois sa critique a été convaincue d'impuissance. Dieu, par la révélation s'est rendu témoignage à lui-même, & ce témoignage est évidemment très-digne de foi (e). Que reste-t-il donc à l'homme qui fait le meilleur usage de sa raison, sinon d'acquies-cer à ce témoignage? C'est votre grace, ô mon Dieu! qui consomme cette œuvre de lumiere; c'est elle qui dérermine la volonté, qui forme l'ame Chrétienne; mais le dévéloppement des preuves, &

<sup>(</sup>e) Testimonia tua credibilia facta sunt nimis. Psal. 92. v. 5.

### xviij MANDEMENT.

la force des motifs, ont préalablement occupé, épuré la raison; & c'est dans ce travail, aussi noble qu'indispensable, que consiste ce meilleur usage de la raison, dont l'Auteur d'Emile entreprend de parler sans en avoir une notion sixe & véritable.

Pour trouver la Jeunesse plus docile aux leçons qu'il lui prépare, cet Auteur veut qu'elle soit dénuée de tout principe de Religion. Et voilà pourquoi, selon lui, connoître le bien & le mal, sentir la raison des devoirs de l'homme, n'est pas l'affaire d'un enfant... J'aimerois autant, ajoute t-il, exiger qu'un enfant eût cinq pieds de haut, que du jugement à dix ans.

Sans doute, M. T. C. F. que le jument humain a ses progrès, & ne se sorme que par degrés. Mais s'ensuit-il donc qu'à l'âge de dix ans un enfant ne connoisse point la dissérence du bien & du mal, qu'il confonde la sagesse avec la folie, la bonté avec la barbarie, la vertu avec le vice? Quoi! à cet âge il ne sentira pas qu'obéir à son pere est un bien: que lui désobéir est un mal! Le

MANDEMENT. xix prétendre, M. T. C. F. c'est calomnier la nature humaine, en lui attribuant une stupidité qu'elle n'a point.

"Tout enfant qui croit en Dieu, dit mencore cet Auteur, est Idolâtre ou » Anthropomorphite. » Mais s'il est Ido-lâtre, il croit donc plusieurs Dieux; il attribue donc la nature divine à des simulacres insensibles? S'il n'est qu'Antrhopomorphite, en reconnoissant le vrai Dieu, il lui donne un corps. Or on ne peut supposer ni l'un ni l'autre dans un enfant qui a reçu une éducation chrétienne. Que si l'éducation a été vicieuse à cet égard, il est souverainement injuste d'imputer à la Religion ce qui n'est que la faute de ceux qui l'enseignent mal. Au surplus, l'âge de dix ans n'est point l'âge d'un Philosophe: un enfant, quoique bien instruit, peut s'expliquer mal; mais en lui inculquant que la Divinité n'est rien de ce qui tombe, ou de ce qui peut tomber sous les sens; que c'est une intelligence infinie, qui, douée d'une Puissance suprême, exécute tout ce qui lui plaît, on lui donne de Dieu une notion assortie à la portée de son jugement. Il n'est pas douteux qu'un Athée, par ses

### XX MANDEMENT.

Sophismes, viendra facilement à bout de trout les les idées de ce jeune Croyant: mais toute l'adresse du Sophiste ne sera certainement pas que cet ensant, lorsqu'il croit en Dieu, soit *Idolâtre* ou Anthropomorphite; c'est-à-dire, qu'il ne croye que l'existence d'une chimere.

L'Auteur va plus loin, M. T. C. F. il n'accorde pas même à un jeune homme de quinze ans, la capacité de croire en Dieu. L'homme ne sçaura donc pas même à cet âge, s'il y a un Dieu, ou s'il n'y en a point: toute la Nature aura beau annoncer la gloire de son Créateur, il n'entendra rien à son langage! Il existera, sans sçavoir à quoi il doit son existence! Et ce sera la saine raison elle même qui le plongera dans ces ténébres! C'estains, - M. T. C. F. que l'aveugle impiété voudroit pouvoir obscurcir de ses noires vapeurs, le flambeau que la Religion présente à tous les âges de la vie humaine. Saint Augustin raisonnoit bien sur d'autres principes, quand il disoit, en parlant des premieres années de sa jeunesse. » Je tombai dès ce temps-là, Seigneur, » entre les mains de quelques-uns de » ceux qui ont soin de vous invoquer;

MANDEMENT. xxj

» & je compris par ce qu'ils me disoient

» de vous, & selon les idées que j'étois

» capable de m'en former à cet âge-là,

» que vous étiez quelque chose de grand,

» & qu'encore que vous sussiez invisible,

» & hors de la portée de nos sens, vous

» pouviez nous exaucer & nous secourir.

» Aussi commençai-je dès mon enfance

» à vous prier, & vous regarder comme

mon recours & mon appui; & à me
sure que ma langue se dénouoit, j'em
» ployois ses premiers mouvemens à

» vous invoquer ». ( Lib. 1. Confes.

Chap. ix.)

Continuons, M. T. C. F. de relever les paradoxes étranges de l'Auteur d'EMILE. Après avoir réduit les jeunes gens à une ignorance si profonde par rapport aux attributs & aux droits de la Divinité, leur accordera-t-il du moins l'avantage de se connoître eux-mêmes? Sçauront-ils si leur ame est une substance absolument distinguée de la matiere? ou se regarderont-ils comme des êtres purement matériels & soumis aux seules loix du Méchanisme? L'Auteur d'EMILE doute qu'à dix-huit ans, il soit encore temps que son éleve apprenne s'il a une

### xxij MANDEMENT.

ame: il pense que, s'il l'apprend plu-tôt, il court risque de ne le sçavoir ja-mais. Ne veut il pas du moins que la Jeunesse soit susceptible de la connoissance de ses devoirs? Non. A l'en croire, il n'y a que des objets physiques qui puissent intéresser les enfans, sur-tout ceux dont on n'a pas éveillé la vanité, & qu'on n'a pas corrompus d'avance par le poison de l'opinion. Il veut, en conséquence, que tous les soins de la pre-miere éducation soient appliqués à ce qu'il y a dans l'homme de matériel & de terrestre: Exercez, dit-il, son corps, ses organes, ses sens, ses forces; mais tenez son ame cisive, autant qu'il se pourra. C'est que cette oissveté lui a paru nécessaire pour disposer l'ame aux erreurs qu'il se proposoit de lui inculquer. Mais ne vouloir enseigner la sagesse à l'homme que dans le temps où il sera dominé par la sougue des passions naissantes, n'est-ce pas la lui présenter dans le dessein qu'il la rejette?

Qu'une semblable éducation, M. T. C. F., est opposée à celle que prescrivent de concert la vraie Religion & la saine raison? toutes deux veulent qu'un

MANDEMENT. xxiii Maître sage & vigilant épie, en quelque forte, dans son élève les premieres lueurs de l'intelligence, pour l'occuper des attraits de la vérité; les premiers mouvemens du cœur, pour le fixer par les charmes de la vertu. Combien en effet n'est-il pas plus avantageux de prévenir les obstacles, que d'avoir à les surmonter? Combien n'est-il pas à crain-dre que, si les impressions du vice pré-cédent les leçons de la vertu, l'homme, parvenu à un certain âge, ne manque de courage, ou de volonté pour résister au vice? Une heureuse expérience ne prouve-t-elle pas tous les jours, qu'après les déréglemens d'une Jeunesse imprudente & emportée, on revient enfin aux bons principes qu'on a reçus dans

Au reste, M. T. C. F., ne soyons point surpris que l'Auteur d'Emile remette à un temps si reculé la connoissance de l'existence de Dieu: il ne la croit pas nécessaire au salut. Il est clair, dit il, par l'organe d'un-personnage chimérique, il est clair que tel homme parvenu jusqu'à la vieillesse, sans croire en

l'enfance?

### XXIV MANDEMENT.

Dieu, ne sera pas pour cela privé de sa présence dans l'autre vie, si fon aveuglement n'a point été volontaire; & je dis qu'il ne l'est pas toujours. Remarquez, M. T. C. F. qu'il ne s'agit point ici d'un homme qui seroit dépourvu de l'usage de sa raison, mais uniquement de celui dont la raison ne seroit point aidée de l'instruction. Or, une telle prétention est souverainement absurde, sur-tout dans le sistême d'un Ecrivain qui soutient que la raison est absolument saine. Saint Paul assure, qu'entre les Philosophes Payens, plusieurs sont parvenus, par les seules forces de la raison, à la connoissance du vrai Dieu. Ce qui peut être connu de Dieu, dit cet Apôtre, leur a été manifesté, Dieu le leur ayant fait connoître: la considération des choses qui ont été faites dès la créaeion du Monde leur ayant rendu visible ce qui est invisible en Dieu, sa puissance même éternelle, & sa divinité, en sorte qu'ils sont sans excuse; puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, & ne lui ont point rendu graces; mais ils se sont perdus dans la vanité de leurs raisonnemens, & leur esprit

MANDEMENT. xxv insensé a été obscurci : en se disant sages, ils sont devenus sous (f).

Or, si tel a été le crime de ces hommes, lesquels, bien qu'assujettis par les préjugés de leur éducation au culte des Idoles, n'ont pas saissé d'atteindre à la connoissance de Dieu; comment ceux qui n'ont point de pareils obstacles à vaincre, seroient-ils innocens & justes, au point de mériter de jouir de la présence de Dieu dans l'autre vie? Comment seroient-ils excusables, (avec une raison saine telle que l'Auteur la suppose) d'avoir joui durant cette vie du grand spectacle de la Nature, & d'avoir cependant méconnu celui qui l'a créée, qui la conferve & la gouverne?

<sup>(</sup>f) Quod notum est Dei, manisestum est in illis: Deus enim illis manisestavit. Invisibilia enim ipsius, à creaturâ mundi, per ea quæ sacta sunt, intellecta conspiciuntur; sempiterna quoque ejus virtus & divinitas: ita ut sint inexcusabiles; quia cùm cognovissent Deum, non sicut Deum glorisicaverunt, aut gratias egerunt: sed evanuerunt in cogitationibus suis, & obscuratum est insipiens cor eorum: dicentes enim se esse sapientes, stulti sacti sunt. Rom. c. 1. v. 19. 22.

### xxvj MANDEMENT.

Le même Ecrivain, M. T. C. F. embrasse ouvertement le Scepticisme, par rapport à la création & à l'unité de Dieu. Je sçais, fait-il dire encore au personnage supposé qui lui sert d'organe, je sgais que le monde est gouverné par une volonté puissante & sage; je le vois, ou plutôt je le sens, & cela m'importe à sçavoir: mais ce même monde est-il éternel, ou créé? Y a-t-il un principe unique des choses? Y en a-t-il deux ou plusieurs, & quelle est leur nature? je n'en sçais rien, & que m'importe?.... je renonce à des questions oiseuses qui peuvent inquiéter mon amour-propre, mais qui sont inutiles à ma conduite, & supérieures à ma raison. Que veut donc dire cet Auteur téméraire? Il croit que le monde est gouverné par une volonté puissante & sage: il avoue que cela lui importe à sçavoir; & cependant, il ne sgait, dit-il, s'il n'y a qu'un seul principe des choses, ou s'il y en a plusieurs; & il prétend qu'il lui importe peu de le sçavoir. S'il y a une volonté puissante & sage qui gouverne le monde, est-il concevable qu'elle ne soit pas l'unique principe des choses : Et peut il être plus im-

MANDEMENT. xxvij portant de fçavoir l'un que l'autre? Quel langage contradictoire! Il ne sçait quelle est la nature de Dieu, & bientôt après il reconnoit que cet Etre suprême est doué d'intelligence, de puissance, de volonté & de bonté ; n'est-ce donc pas-là avoir une idée de la nature divine? L'unité de Dieu lui paroît une question oiseuse & supérieure à sa raison, comme si la multiplicité des Dieux n'étoit pas la plus grande de toutes les absurdités. La pluralité des Dieux, dit énergiquement Tertullien, est une nullité de Dieu (g). Admettre un Dieu, c'est admettre un Etre suprême & indépendant, auquel tous les autres Etres soient subordonnés. Il implique donc qu'il y ait plusieurs Dieux.

Il n'est pas étonnant, M. T. C. F. qu'un homme qui donne dans de pareils écarts touchant la Divinité, s'éleve contre la Religion qu'Elle nous a révélée.

<sup>(</sup>g) Deus cum summum magnum sit, rectè veritas nostra pronuntiavit: Deus si non unus est, non est. Tertull. advers. Marcionem, liv. 1.

### xxviij MANDEMENT.

A l'entendre, toutes les Révélations en général ne font que dégrader Dieu, en lui donnant des passions humaines. Loin d'éclaircir les notions du grand Etre, poursuit-il, je vois que les dogmes particuliers les embrouillent; que, loin de les ennoblir, ils les avilissent; qu'aux mysteres inconcevables qui les environnent, ils ajoutent des contradictions absurdes. C'est bien plusôt à cet Auteur, M. T. C. F. qu'on peut reprocher l'inconséquence & l'absurdité. C'est bien lui qui dégrade Dieu, qui embrouille, & qui avilit les notions du grand Etre, puisqu'il attaque directement son essente qui révoquant en doute son unité.

Il a senti que la vérité de la Révélation chrétienne étoit prouvée par des faits; mais les miracles formant une des principales preuves de cette Révélation, & ces miracles nous ayant été transmis par la voie des témoignages, il s'écrie: Quoi! toujours des témoignages humains! toujours des hommes qui me rapportent ce que d'autres hommes ont rapporté! Que d'hommes entre Dieu & moi! Pour que cette plainte sût sensée, M. T. C. F., il faudroit pouvoir con-

MANDEMENT. xxix clure que la Révélation est fausse dès qu'elle n'a point été faite à chaque hom-me en particulier; il faudroit pouvoir dire : Dieu ne peut exiger de moi que je croye ce qu'on m'assure qu'il a dit, dès que ce n'est pas directement à moi qu'il a adressé la parole. Mais n'est-il donc pas une infinité de faits, même antérieurs à celui de la Révélation chrétienne, dont il seroit absurde de douter? Par quelle autre voie que par celle des témoignages humains l'Auteur lui-même a-t-il donc connu cette Sparte, cette Athene, cette Rome dont il vante si fouvent & avec tant d'assurance les loix, les mœurs, & les Héros? Que d'hommes entre lui & les évenemens qui concernent les origines & la fortune de ces anciennes Républiques ! que d'hommes entre lui & les Historiens qui ont conservé la mémoire de ces évenemens! Son Scepticifme n'est donc ici fondé que sur l'intérêt de son incrédulité.

Qu'un homme, ajoute-t-il plus loin, vienne nous tenir ce langage: Mortels, je vous annonce les volontés du Très-Haut: reconnoissez à ma voix celui qui m'envoie. J'ordonne au Soleil de chan-

### XXX MANDEMENT.

ger sa course, aux Etoiles de former un autre arrangement, aux Montagnes de s'applanir, aux Flots de s'élever, à la Terre de prendre un autre aspect : à ces merveilles qui ne reconnoîtra pas à l'instant le Maître de la Nature? Qui ne croiroit, M. T. C. F. que celui qui s'exprime de la sorte, ne demande qu'à voir des miracles, pour être Chrétien? Ecoutez toutefois ce qu'il ajoute: Reste ensin, dit-il, l'examen le plus important dans la doctrine annoncée... Après avoir prouvé la doctrine par le miracle, il faut prouver le miracle par la doctrine.... Or, que faire en pareil cas? Une seule chose: revenir au raisonnement, & laisser là les miracles. Mieux eût-il valu n'y pas recourir; c'est dire: qu'on me montre des miracles, & je croirai : qu'on me montre des miracles, & je refuserai encore de croire. Quelle inconféquence, quelle absurdité! Mais apprenez donc une bonne fois, M. T. C.F. que, dans la question des miracles, on ne se permet point le sophisme reproché par l'Auteur du Livre de l'EDU-CATION. Quand une doctrine est reconnue vraie, divine, fondée sur une Révélation certaine, on s'en sert pour ju-

## MANDEMENT. xxxj

ger des miracles, c'est-à-dire, pour rejetter les prétendus prodiges que des Ímposteurs voudroient opposer à cette doctrine. Quand il s'agit d'une doctrine nouvelle qu'on annonce comme émanée du sein de Dieu, les miracles sont produits en preuves; c'est-à dire, que celui qui prend la qualité d'Envoyé du Très-Haut, confirme sa mission, sa prédication par des miracles qui sont le témoignage même de la Divinité. Ainsi la doctrine & les miracles sont des argumens respectifs dont on fair usage, felon les divers points de vûe où l'on fe place dans l'étude & dans l'enseignement de la Religion. Il ne se trouve là, ni abus du raisonnement, ni sophisme ridicule, ni cercle vicieux C'est ce qu'on a démontré cent fois; & il est probable que l'Auteur d'Emile n'ignore point ces démonstrations; mais, dans le plan qu'il s'est fair d'envelopper de nuages toute Religion révélée, toute opération surnaturelle, il nous impute malignement des procédés qui deshonorent la raison; il nous représente comme des enthousiastes, qu'un faux zele aveugle au point de prouver deux principes l'un par l'aure, sans diversité d'objet, ni de méxxxij M A N D E M E N T. thode. Où est donc, M. T. C. F. la bonne - foi philosophique dont se pare cet Ecrivain?

On croiroit qu'après les plus grands efforts pour décréditer les témoignages humains qui attestent la Révélation chrétienne, le même Auteur y défere cependant de la maniere la plus positive, la plus solemnelle. Il faut, pour vous en convaincre, M. T. C. F. & en même temps pour vous édifier, mettre sous vos yeux cet endroit de son Ouvrage: J'avoue que la majesté de l'Ecriture m'é. tonne; la sainteté de l'Ecriture parle à mon cœur. Voyez les livres des Philosophes, avec toute leur pompe; qu'ils sont petits près celui-là! se peut-il qu'un livre à la fois si sublime & si simple soit l'ouvrage des hommes? Se peutil que celui dont il fait l'histoire, ne soit qu'un homme lui-même? Est-ce là le ton d'un enthousiaste, ou d'un ambitieux Sectaire? Quelle douceur! Quelle pureté dans ses mœurs! Quelle grace touchante dans ses instructions! Quelle élévation dans ses maximes! Quelle profonde sagesse dans ses discours! Quelle présence d'esprit, quelle finesse & quelle

MANDEMENT. xxxiij justesse dans ses réponses! Quel empire sur ses passions! Où est l'homme, où est le Sage qui sçait agir, souffrir & mourir sans foiblesse, & sans ostentation?.... Oui, si la vie & la mort de Socrate sont d'un Sage, la vie & la mort de Jésus sont d'un Dieu. Dirons-nous que l'histoire de l'Evangile est inventée à plaisir?..... Ce n'est pas ainsi qu'on invente, & les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ.... Il seroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce Livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais les Auteurs Juifs n'eussent trouvé ce ton, ni cette morale, & l'Evangile a des caracteres de vérité si grands, si frappans, si parfaitement inimitables, que l'Inventeur en seroit plus étonnant que le Héros. Il seroit difficile, M. T. C. F. de rendre un plus bel hommage à l'authenticité de l'Évangile. Cependant l'Auteur ne la reconnoît qu'en conséquence des témoignages humains. Ce sont toujours des hommes qui lui rapportent ce que d'autres hommes ont rapporté. Que d'hommes entre Dieu & lui! Le voilà donc bien évidemment en

### xxxiv MANDEMENT.

contradiction avec lui-même : le voila confondu par ses propres aveux. Par quel étrange aveuglement a-t-il donc puajouter? Avec tout cela ce même Evangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison, & qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir, ni d'admettre. Que faire au milieu de toutes ces contradictions? être toujours modeste & circonspect... respecter en silence ce qu'on ne sgauroit, ni rejetter, ni comprendre, & s'humilier devant le grand Etre qui seul sçait la vérité. Voilà le Scepticisme involontaire où je suis resté. Mais le Scepticisme, M. T. C. F, peut il donc être involontaire, lorsqu'on refuse de se soumettre à la doctrine d'un Livre qui ne sçauroit être inventé par les hommes? Lorsque ce Livre porte des caracteres de vérité, si grands, si trappans, si parfaitement inimitables, que l'Inventeur en seroit plus étonnant que le Héros? C'est bien ici qu'on peut dire que l'iniquité a menti contre elle-même (h).

<sup>(</sup>h) Mentita est iniquitas sibi. Psal. 26.

### MANDEMENT. xxxv

Il femble, M. T. C. F. que cet Aureur n'a rejetté la Révélation que pour s'en tenir à la Religion naturelle; Ce que Dieu veut qu'un homme fasse, ditil, il ne le lui fait pas dire par un autre homme, il le lui dit à lui-même, il l'écrit au fond de son cœur. Quoi donc! Dieu n'a-t-il pas écrit au fond de nos cœurs l'obligation de se soumettre à lui, dès que nous sommes sûrs que c'est lui qui a parlé? Or, quelle certitude n'avons - nous pas de sa divine parole? Les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont, de l'aveu même de l'Auteur d'Emile, moins attestés que ceux de Jésus-Christ La Religion naturelle conduit donc elle-même à la Religion révélée. Mais est-il bien certain qu'il admette même la Religion naturelle, ou que du moins il en reconnoisse la nécessité? Non, M. T. C. F. Si je me trompe, dit-il, c'est de bonne-foi. Cela me suffit, pour que mon erreur même ne me soit pas imputée à crime. Quand vous vous tromperiez de même, il y auroit peu de mal à cela; c'est-à-dire que, selon lui, 'il suffit de se persuader qu'on est en possession de la vériré; que cette per-

# xxxvj M A N D E M E N T.

suasion, fût-elle accompagnée des plus monstrueuses erreurs, ne peut jamais être un sujet de reproche; qu'on doit toujours regarder comme un homme sage & religieux, celui qui, adoptant les erreurs même de l'Athéisme, dira qu'il est de bonne-foi. Or, n'est-ce pas-là ouvrir la porte à toutes les supersti-tions, à tous les sistèmes fanatiques, à tous les délires de l'esprit humain? N'estce pas permettre qu'il y ait dans le mon-de autant de Religions, de cultes divins, qu'on y compte d'habitans? Ah! M. T. C. F. ne prenez point le change sur ce point. La bonne-foi n'est estimable, que quand elle est éclairée & docile. Il nous est ordonné d'étudier notre Religion, & de croire avec simplicité. Nous avons pour garant des promesses l'autorité de l'Eglise: apprenons à la bien connoître, & jettons-nous ensuite dans son sein. Alors nous pourrons compter fur notre bonne-foi, vivre dans la paix, & attendre, sans trouble, le moment de la lumiere éternelle.

Quelle infigne mauvaise-foi n'éclate pas encore dans la maniere dont l'Incrédule que nous résutons, sait raison-

MANDEMENT. xxxvij ner le Chrétien & le Catholique? Quels discours pleins d'ineptie ne prête-t-il pas à l'un & à l'autre, pour les rendre méprisables ? Il imagine un Dialogue entre un Chrétien, qu'il traite d'Ins-piré; & l'incrédule, qu'il qualifie de Raisonneur; & voici comme il fait parler le premier : La raison vous apprend que le tout est plus grand que sa partie; mais moi, je vous apprends de la part de Dieu que c'est la partie qui est plus grande que le tout; à quoi l'Incrédule répond: Et qui êtes vous pour m'oser dire que Dieu se contredit? à qui croiraije par préférence, de lui qui m'apprend par la raison des vérités éternelles, ou de vous qui m'annoncez de sa part une absurdité?

Mais de quel front, M. T. C. F. ose-t-on prêter au Chrétien un pareil langage? Le Dieu de la Raison, difons nous, est aussi le Dieu de la Révélation. La Raison & la Révélation sont les deux organes par lesquels il lui a plu de se faire entendre aux hommes, soit pour les instruire de la vérité, soit pour leur intimer ses ordres. Si l'un de ces deux organes étoit opposé à l'autre, il

### xxxviij MANDEMENT.

est constant que Dieu seroit en contradiction avec lui-même. Mais Dieu se contredit il, parce qu'il commande de croire des vérités incompréhensibles? Vous dites, ô Impies, que les dogmes, que nous regardons comme révélés, combattent les vérités éternelles: mais il ne suffit pas de le dire. S'il vous étoit possible de le prouver, il y a long-temps que vous l'auriez fait, & que vous auriez poussé des cris de victoire.

La mauvaise-foi de l'Auteur d'EMILE n'est pas moins révoltante dans le langage qu'il fait tenir à un Catholique prétendu. Nos Catholiques, lui fait-il dire, font grand bruit de l'autorité de l'Eglise; mais que gagnent-ils à cela? S'il leur faut un aussi grand appareil de preuves pour établir cette autorité, qu'aux autres Sectes pour établir directement leur doctrine. L'Eglise décide que l'Eglise a droit de décider : ne volla-t-il pas une autorité bien prouvée : Qui ne croiroit, M. T. C. F. à entendre cet Imposteur, que l'autorité de l'Eglise n'est prouvée que par ses propres décisions, & qu'elle procède ainsi : Je décide que je suis infaillible; donc je le suis: imputation MANDEMENT. xxxix

calomnieuse, M. T. C. F. La constitution du Christianisme, l'Esprit de l'Evangile, les erreurs même & la soiblesse de l'esprit humain, tendent à démontrer que l'Eglise, établie par Jésus-Christ, est une Eglise infaillible. Nous assurons que, comme ce divin Législateur a toujours enseigné la vérité, son Eglise l'enseigne aussi toujours. Nous prouvons donc l'autorité de l'Eglise, non par l'autorité de l'Eglise, mais par celle de Jésus Christ: procédé non moins exact, que celui qu'on nous reproche est ridicule & insensé.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, M. T. C. F. que l'esprit d'irreligion est un esprit d'indépendance & de révolte. Et comment, en esser de se hommes audacieux, qui resusent de se soumettre à l'autorité de Dieu même, respecteroient-ils celle des Rois, qui sont les images de Dieu; ou celle des Magistrats, qui sont les images des Rois? Songe, dit l'Auteur d'Emile à son Eleve, qu'elle (l'espèce humaine) est composée essentiellement de la collection des peuples; que quand tous les Rois... en seroient

### MANDEMENT.

ôtés, il n'y paroîtroit guères, & que les choses n'en iroient pas plus mal..... Toujours, dit-il plus loin, la multitude sera sacrifiée au petit nombre; & l'intérêt public, à l'intérêt particulier: toujours ces noms spécieux de justice & de subordination, serviront d'instrumens à la violence, & d'armes à l'iniquité. D'où il suit, continue-t-il, que les Ordres distingués, qui se prétendent utiles aux autres, ne sont en effet utiles qu'à euxmêmes aux dépens des autres. Par où juger de la considération qui leur est dûe selon la justice & la raison? Ainsi donc, M. T. C. F. l'impiété ose critiquer les intentions de celui par qui regnent les Rois (i): ainsi elle se plast à empoisonner les sources de la félicité publique, en soufflant des maximes qui ne tendent. qu'à produire l'anarchie, & tous les malheurs qui en sont la suite. Mais, que vous dit la Religion? Craignez Dieu: respectez le Roi (k).... que tout homme soit soumis aux Puissances supérieures:

<sup>(</sup>i) Per me reges regnant. Prov. c. 8 v. 156 (k.) Deum timete: Regem honorificate, 2., Pets c. 2. v. 17.

## MANDEMENT. xli

vienne de Dieu; & c'est lui qui a établi toutes celles qui sont dans le monde. Qui-conque résiste donc aux Puissances, résiste à l'ordre de Dieu; & ceux qui y résistent, attirent la condamnation sur eux-mêmes (1).

Oui, M. T. C. F- dans tout ce qui est de l'ordre civil, vous devez obéir au Prince, & à ceux qui exercent son autorité, comme à Dieu même. Les seuls intérêts de l'Etre suprême peuvent mettre des bornes à votre soumission; & si on vouloit vous punir de votre sidélité à ses ordres, vous devriez encore souffirir avec patience & sans murmure. Les Néron, les Domitien eux-mêmes, qui aimerent mieux être les sléaux de la Terre, que les peres de leurs peuples, n'étoient comptables qu'à Dieu de l'a-

<sup>(1)</sup> Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo: quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Rom. c. 13. v. 1. 2.

# alij MANDEMENT.

bus de leur puissance. Les Chrétiens, dit saint Augustin, leur obéissoient dans le temps, à cause du Dieu de l'Eternité (m).

Nous ne vous avons exposé, M. T. C. F. qu'une partie des impiétés contenues dans ce Traité de l'Education: Ouvrage également digne des Anathêmes de l'Eglise, & de la sévérité des Loix: & que faut-il de plus pour vous en inspirer une juste horreur? Malheur à vous, malheur à la société, si vos enfans étoient élevés d'après les principes. de l'Auteur d'Emile. Comme il n'y a que la Religion qui nous ait appris à connoître l'homme, sa grandeur, sa misere, sa destinée future, il n'appartient aussi qu'à elle seule de former sa raison, de perfectionner ses mœurs, de lui procurer un bonheur solide dans cette vie & dans l'autre. Nous sçavons, M. T. C. F. combien une éducation vraiment chrétienne est délicate & laborieuse : que de

<sup>(</sup>m) Subditi erant propter Dominum æternum, etiam Domino temporali, Aug. Enarrat, in Pfal. 124.

MANDEMENT. xliij lumieres & de prudence n'exige-t-elle pas? Quel admirable mélange de douceur & de fermeré! quelle sagacité pour se proportionner à la dissérence des conditions, des âges, des tempéramens & des caracteres, sans s'écarter jamais en rien des regles du devoir ! quel zele & quelle patience pour faire fructifier, dans de jeunes cœurs, le germe précieux de l'innocence; pour en déraciner, autant qu'il est possible, ces penchans vicieux qui sont les tristes essets de notre corrup-tion héréditaire; en un mot, pour leur apprendre, suivant la Morale de S. Paul, à vivre en ce monde avec tempérance, selon la justice, & avec piété, en attendant la béatitude que nous espérons (n). Nous disons donc, à tous ceux qui sont chargés du foin également pénible & honorable d'élever la Jeunesse: Plantez & arrosez, dans la ferme espérance que le

Seigneur, secondant votre travail, donnera l'accroissement; insistez à temps &

<sup>(</sup>n) Erudiens nos, ut abnegantes impietatem & sæcularia desideria, sobriè & justè & piè vivamus in hoc sæculo, expectantes beatam spem. Tit. c. 2. v. 12. 13.

### xliv MANDEMENT.

à contre-temps, selon le conseil du même Apôtre; usez de réprimande, d'exhortation, de paroles séveres, sans perdre patience & sans cesser d'instruire (0); sur-tout, joignez l'exemple à l'instruction: l'instruction sans l'exemple est un opprobre pour celui qui la donne, & un sujet de scandale pour celui qui la reçoit. Que le pieux & charitable Tobie soit votre modele; recommandez aves soin à vos enfans, de faire des œuvres de justice & des aumônes, de se souvenir de Dieu, & de le bénir en tout temps dans la vérité, & de toutes leurs forces (p); & votre postérité, comme celle de ce saint Patriarche, sera aimée de Dieu & des hommes (q).

<sup>(0)</sup> Insta opportune, importune: argue, obsecra, increpa in omni patientia, & doctrina.

2. Timot. c. 4. v. 1. 2.

<sup>(</sup>p) Filiis vostris mandate ut faciant justitias & eleemosynas, ut sint memores Dei & benedicant eum in omni tempore, in veritate & in tota virtute sua. Tob. c. 14. v. 11.

<sup>(</sup>q) Omnis autem cognatio ejus, & omnis generatio ejus in bonà vità & in sanctà conversatione permansit, ita ut accepti essent tàm Deo, quàm hominibus & cunctis habitatoribus in terrà, Ibid. v. 17.

### MANDEMENT. xlv

Mais en quel temps l'éducation doitelle commencer? Dès les premiers rayons de l'intelligence: & ces rayons sont quelquefois prématurés. Formez l'enfant à l'entrée de sa voie, dit le Sage; dans sa vieillesse même il ne s'en écartera point(r). Tel est en effet le cours ordinaire de la vie humaine : au milieu du délire des passions, & dans le sein du libertinage, les principes d'une éducation chrétienne sont une lumiere qui se ranime par intervalles pour découveir au pécheur toute l'horreur de l'abysme où il est plongé, & lui en montrer les issues. Combien, encore une fois, qui, après les écarts d'une jeunesse licencieuse, sont rentrés, par l'impression de cette lumiere, dans les routes de la sagesse, & ont honoré, par des vertus tardives, mais sinceres, l'Humanité, la Patrie, & la Religion!

Il nous reste, en finissant, M. T. C. F.

cum senuerit, non recedet ab ea. Prov. c. 22. v. 6.

# glvj MANDEMENT.

à vous conjurer, par les entrailles de la miséricorde de Dieu, de vous attacher inviolablement à cette Religion sainte dans laquelle vous avez eu le honheur d'être élevés; de vous sontenir contre le débordement d'une Philosophie insensée, qui ne se propose rien de moins que d'envahir l'héritage de Jésus Christ, de rendre ses promesses vaines, & de le mettre au rang de ces Fondateurs de Religion, dont la doctrine frivole ou perniciense a prouvé l'imposture. La Foi n'est méprisée, abandonnée, insultée, que par ceux qui ne la connoissent pas, on dont elle gêne les désordres. Mais les portes de l'Enfer ne prévaudront jamais contre elle. L'Eglise Chrétienne & Catholique est le commencement de l'Empire éternel de Jésus-Christ : Rien de plus fort qu'elle, s'écrie saint Jean Damascene; c'est un rocher que les flots ne renversent point; c'est une montagne que rien ne peut détruire (f).

<sup>(</sup>f) Nihil Ecclessâ valentius; rupe fortior est.... semper viget. Cur cam Scriptura montem appellavit? Utique quia everti non potest. Damasc. Tom. 2. p. 462. 463.

# MANDEMENT. xlvij

A ces causes, vû le Livre qui a pour titre: EMILE, ou de l'Education, par J. J. Rousseau, Citoyen de Geneve. A Amsterdam, chez Jean Neaulme, Libraire, 1762. après avoir pris l'avis de plusieurs personnes distinguées par leur piété & par leur sçavoir, le saint Nom de Dieu invoqué, Nous condamnons ledit Livre, comme contenant une doctrine abominable, propre à renverser la Loi naturelle, & à détruire les fondemens de la Religion Chrétienne, établissant des maximes contraires à la Morale Evangélique, tendante à troubler la paix des Etats, à révolter les Sujets contre l'autorité de leur Souverain : comme contenant un très-grand nombre de propositions respectivement sausses, scandaleuses, pleines de haine contre l'Eglise & ses Ministres, dérogeantes au respect dû à l'Ecriture Sainte & à la Tradition de l'Eglise, erronées, impies, blasphématoires & hérétiques. En conséquence, Nous défendons très expressément à toutes personnes de notre Diocèse de lire ou retenir ledit Livre, 🕽 **f**ous les peines de droit. Et sera notre présent Mandement lû au Prône des ziviij MANDEMENT. Messes Paroissiales des Eglises de la Ville, Fauxbourgs & Diocèse de Paris, publié & affiché par-tout où besoin sera. Donné à Paris en notre Palais Archié-

piscopal, le vingtième jour d'Août mil Lept cent soixante-deux.

Signé, † CHRISTOPHE, Archev. de Paris.

PAR MONSEIGNEUR, DE LA TOUCHE.

# ŒUVRES DIVERSES.

# J. J. ROUSSEAU,

CITOYEN DE GENEVE,

Α

CHRISTOPHE DE BEAUMONT,

ARCHEVESQUE DE PARIS.

Pour quoi faut-il, Monseigneur, que j'aie quelque chose à vous dire? Quelle langue commune pouvons-nous parler, comment pouvons-nous entendre, & qu'y a-t-il entre vous & moi?

Cepéndant, il faut vous répondre; c'est vous-même qui m'y forcez. Si vous n'eussiez attaqué que mon livre, je vous aurois laissé dire: mais vous at-

taquez aussi ma personne; &, plus vous avez d'autorité parmi les hommes, moins il m'est permis de me taire, quand vous voulez me déshonorer.

Je ne puis m'empêcher, en commençant cette Lettre, de réfléchir sur les bisarreries de ma destinée. Elle en a

qui n'ont été que pour moi.

J'étois né avec quelque talent; le Public l'a jugé ainsi. Cependant j'ai passé ma jeunesse dans une heureuse obscurité, dont je ne cherchois point à fortir. Si je l'avois cherché, cela même eût été une bisarrerie, que durant tout le feu du premier âge je n'eusse pû réussir, & que j'eusse trop réussi dans la suite, quand ce seu commença à passer. J'approchois de ma quarantième année, & j'avois, au lieu d'une fortune que j'ai toujours méprisée, & d'un nom qu'on m'a fait payer si cher, le repos & des amis, les deux seuls biens dont mon cœur soit avide. Une miférable question d'Académie m'agitant l'esprit magré moi, me jetta dans un métier pour lequel je n'étois point fait; un succès inattendu m'y montra des attraits qui me séduisirent. Des foules d'adversaires m'attaquèrent sans

m'entendre, avec une étourderie qui me donna de l'humeur, & avec un orgueil qui m'en inspira peut-être. Je me défendis, &, de dispute en dispute, je me sentis engagé dans la carrière, presque sans y avoir pensé. Je me trouvai devenu, pour ainsi dire, Auteur à l'âge où l'on cesse de l'être, & homme de Lettres par mon mépris même pour cet état. Dès là, je fus dans le Public quelque chose: mais aussi le repos & les amis disparurent. Quels maux ne sousfris-je point avant de prendre une assiette plus fixe & des attachemens plus heureux? Il fallut dévorer mes peines; il fallut qu'un peu de réputation me tînt lieu de tout. Si c'est un dédommagement pour ceux qui sont toujours loin d'eux-mêmes, ce n'en fut jamais un pour moi.

Si j'eusse un moment compté sur un bien si frivole, que j'aurois été promptement désabusé! Quelle inconstance perpétuelle n'ai-je pas éprouvée dans les jugemens du Public sur mon compte! J'étois trop loin de lui; ne me jugeant que sur le caprice ou sur l'intérêt de ceux qui le mènent, à peine deux jours de suite avoit-il pour moi

les mêmes yeux. Tantôt j'étois un homme noir, tantôt un ange de lumière. Je me suis vû dans la même année vanté, sêté, recherché, même à la Cour; puis insulté, menacé, détesté, maudit. Les soirs on m'attendoit pour m'assassiner dans les rues; les matins on m'annonçoit une lettre de cachet. Le bien & le mal couloient à-peu-près de la même source; le tout me venoit

pour des chansons.

J'ai écrit sur divers sujets, mais toujours dans les mêmes principes : toujours la même morale, la même croyance, les mêmes maximes, &, si l'on veut, les mêmes opinions. Cependant on a porté des jugemens opposés de mes livres, ou plutôt de l'Auteur de mes livres; parce qu'on m'a jugé sur les matières que j'ai traitées, bien plus que sur mes sentimens. Après mon premier discours, j'étois un homme à paradoxes, qui se faisoit un jeu de prouver ce qu'il ne pensoit pas: après ma lettre sur la musique françoise, j'étois l'ennemi déclaré de la Nation; il s'en falloit peu qu'on ne m'y traitât en conspirateur; on eût dit que le sort de la Monarchie étoit

attaché à la gloire de l'Opéra : après mon discours sur l'inégalité, j'étois athée & misanthrope : après la lettre à M. d'Alembert, j'étois le désenseur de la morale chrétienne : après l'Héloïse, j'étois tendre & doucereux : maintenant je suis un impie; bientôt

peut-être serai-je un dévot.

Ainsi va flottant le sot public sur mon compte, sachant aussi peu pourquoi il m'abhorre, que pourquoi il m'aimoit auparavant. Pour moi, je fuis toujours demeuré le même; plus ardent qu'éclairé dans mes recherches, mais sincère en tout, même contre moi; fimple & bon, mais fensible & foible; faisant souvent le mal & toujours aimant le bien; lié par l'amitié, jamais par les choses, & tenant plus à mes sentimens qu'à mes intérêts; n'exigeant rien des hommes & n'en voulant point dépendre, ne cédant pas plus à leurs préjugés qu'à leurs volontés, & gardant la mienne aussi libre que ma raison; craignant Dieu sans peur de l'enfer; raisonnant sur la Religion sans libertinage; n'aimant ni l'impiété ni le fanatisme, mais haïssant les intolérans encore plus que les es-

A iij

prits-forts; ne voulant cacher mes façons de penser à personne; sans fard, sans artifice en toute chose; disant mes sautes à mes amis, mes sentimens à tout le monde, au public ses vérités sans flatterie & sans fiel, & me souciant tout aussi peu de le fâcher que de lui plaire. Voilà mes crimes, & voilà mes vertus.

Ensin lassé d'une vapeur enivrante qui enfle sans rassasser, excédé du tracas des oissifs surchargés de leur tems & prodigues du mien, foupirant après un repos si cher à mon cœur & si nécessaire à mes maux, j'avois posé la plume avec joie. Content de ne l'avoir prise que pour le bien de mes semblables, je ne leur demandois pour prix de mon zèle que de me laisser mourir en paix dans ma retraite, & de ne m'y point faire de mal. J'avois tort; des huissiers sont venus me l'apprendre: c'est à cette époque, où j'espérois qu'alloient finir les ennuis de ma vie, qu'ont commencé mes plus grands ma!heurs. Il y a déja dans tout cela quelques singularités; ce n'est rien encore. Je vous demande pardon, Monseigneur, d'abuser de votre patience: mais avant d'entrer dans les discussions que je dois avoir avec vous, il faut parler de ma situation présente, & des causes qui m'y ont réduit.

& des causes qui m'y ont réduit.

Un Gènevois fait imprimer un Livre en Hollande, & par Arrêt du Parlement de Paris ce Livre est brûlé sans respect pour le Souverain dont il porte le privilége. Un Protestant propose en pays protestant des objections contre l'Eglise Romaine, & il est décrété par le Parlement de Paris. Un Républicain fait dans une République des objections contre l'Etat Monarchique, & il est décrété par le Parlement de Paris. Il faut que le Parlement de Paris ait d'étranges idées de son empire, & qu'il se croye le légitime juge du genre-humain.

Ce même Parlement, toujours si soigneux pour les François de l'ordre des procédures, les néglige toutes dès qu'il s'agit d'un pauvre Etranger. Sans savoir si cet Etranger est bien l'Auteur du Livre qui porte son nom, s'il le reconnoît pour sien, si c'est lui qui l'a fait imprimer; sans égard pour son triste état, sans pitié pour les maux qu'il soussire, on commence par le dé-

A iv

créter de prise de corps; on l'eût arraché de son lit pour le traîner dans les mêmes prisons où pourrissent les scélérats; on l'eût brûlé, peut-être même sans l'entendre : car qui sait si l'on eût poursuivi plus régulierement des procédures si violemment commencées & dont on trouveroit à peine un autre exemple, même en pays d'Inquisition? Ainsi c'est pour moi seul qu'un tribunal si sage oublie sa sagesse; c'est contre moi seul, qui croyois y être aimé, que ce peuple, qui vante sa douceur, s'arme de la plus étrange barbarie; c'est ainsi qu'il justifie la préférence que je lui ai donnée sur tant d'asyles que je pouvois choisir au même prix! Je ne sais comment cela. s'accorde avec le droit des gens ; mais je sais bien qu'avec de pareilles procédures la liberté de tout homme, & peut-être sa vie ; est à la merci du premier Imprimeur.

Le Citoyen de Genève ne doit rien à des Magistrats injustes & incompétens, qui, sur un réquisitoire calomnieux, ne le citent pas, mais le décrètent. N'étant point sommé de comparoître, il n'y est point obligé. L'on

n'emploie contre lui que la force, & il s'y foustrait. Il secoue la poudre de ses souliers, & sort de cette terre hospitaliere où l'on s'empresse d'opprimer le foible, & où l'on donne des fers à l'étranger avant de l'entendre, avant de savoir si l'acte dont on l'accuse est punissable, avant de savoir s'il l'a commis.

Il abandonne en soupirant sa chère solitude. Il n'a qu'un seul bien, mais précieux, des amis; il les suit. Dans sa soiblesse il supporte un long voyage; il arrive & croit respirer dans une terre de liberté; il s'approche de sa Patrie, de cette Patrie dont il s'est tant vanté, qu'il a chérie & honorée: l'espoir d'y être accueilli le console de ses disgraces.... Que vais-je dire? Moncœur se serre, ma main tremble, la plume en tombe; il saut se taire, & ne pas imiter le crime de Cham. Que ne puis-je dévorer en secret la plus amère de mes douleurs!

Et pourquoi tout cela? Je ne dis pas, sur quelle raison? Mais, sur quel prétexte? On ose m'accuser d'impiété! sans songer que le Livre où l'on la cherche est entre les mains de tout le

monde. Que ne donneroit-on point pour pouvoir supprimer cette pièce justificative, & dire qu'elle contient tout ce qu'on a feint d'y trouver! Mais elle restera, quoi qu'on fasse; & en y cherchant les crimes reprochés à l'Auteur, la postérité n'y verra dans ses erreurs mêmes que les torts d'un ami de la vertu.

J'éviterai de parler de mes contemporains; je ne veux nuire à personne. Mais l'Athée Spinosa enseignoit pai-siblement sa doctrine; il faisoit sans obstacle imprimer ses Livres, on les débitoit publiquement; il vint en France, & il y fut bien reçu; tous les Etats lui étoient ouverts, par-tout il trouvoit protection ou du moins sûreté; les Princes lui rendoient des honneurs, lui offroient des chaîres; il vécut & mourut tranquile, & même confidéré. Aujourd'hui, dans le siècle tant célébré de la philosophie, de la raison, de l'humanité; pour avoir proposé avec circonspection, même avec respect & pour l'amour du genre-humain, quelques doutes fondés sur la gloire même de l'Etre suprême, le désenseur de la cause de Dieu, flétri, proscrit, poursuivi d'Etat en Etat, d'asyle en asyle, sans égard pour son indigence, sans pitié pour ses infirmités, avec acharnement que n'éprouva jamais aucun malfaiteur, & qui seroit barbare, même contre un homme en fanté, se voit interdire le feu & l'eau dans l'Europe presque entière; on le chasse du milieu des bois; il faut toute la fermeté d'un Protecteur illustre & toute la bonté d'un Prince éclairé pour le laifser en paix au sein des montagnes. Il eût passé le reste de ses malheureux jours dans les fers ; il eût péri, peutêtre, dans les supplices, si, durant le premier vertige qui gagnoit les Gouvernemens, il se sût trouvé à la merci de ceux qui l'ont persécuté.

Echappé aux bourreaux il tombs dans les mains des Prêtres; ce n'est pas là ce que je donne pour étonnant; mais un homme vertueux qui a l'ame aussi noble que la naissance, un illustre Archevêque qui devroit réprimer leur lâcheté, l'autorise; il n'a passihonte, lui qui devroit plaindre les opprimés, d'en accabler un dans les fort de ses disgraces; il lance, lui Prélat catholique un Mandement con-

tre un Auteur protestant; il monte fur fon Tribunal pour examiner comme Juge la doctrine particuliere d'un hérétique; &, quoiqu'il damne indiftinctement quiconque n'est pas de son Eglise, sans permettre à l'accusé d'errer à sa mode, il lui prescrit en quelque forte la route par laquelle il doit aller en Enser. Aussi-tôt le reste de son Clergé s'empresse, s'évertue, s'acharne autour d'un ennemi qu'il croit terrassé. Petits & grands, tout s'en mêle; le dernier Cuistre vient trancher du capable, il n'y a pas un fot en petit collet, pas un chétif habitué de Paroisse qui, bravant à plaisir celui contre qui sont réunis leur Sénat & leur Evêque, ne veuille avoir la gloire de lui porter le dernier coup de pied.

Tout cela, Monseigneur, forme un concours dont je suis le seul exemple; & ce n'est pas tout ..... Voici, peutêtre, une des situations les plus difficiles de ma vie; une de celles où la vengeance & l'amour-propre sont les plus aisés à satisfaire, & permettent le moins à l'homme juste d'être modéré. Dix lignes seulement, & je couvre mes persécuteurs d'un ridicule

ineffaçable. Que le public ne peut-il favoir deux anecdotes, sans que je les dise! Que ne connoît-il ceux qui ont médité ma ruine, & ce qu'ils ont fait pour l'exécuter! Par quels méprisables insectes, par quels ténébreux moyens il verroit s'émouvoir les Puissances! Quels levains il verroit s'échausser par leur pourriture & mettre le Parlement en sermentation! Par quelle risible cause il verroit les Etats de l'Europe se liguer contre le fils d'un horloger! Que je jouïrois avec plaisir de sa surprise, si je pouvois n'en être pas l'instrument!

Jusqu'ici ma plume, hardie à dire la vérité, mais pure de toute satyre, n'a jamais compromis personne; elle a toujours respecté l'honneur des autres, même en désendant le mien. Irois-je, en la quittant, la souiller de médisance, & la teindre des noirceurs de mes ennemis? Non, laissons-leur l'avantage de porter leurs coups dans les ténèbres. Pour moi, je ne veux me désendre qu'ouvertement, & même je ne veux que me désendre. Il suffit pour cela de ce qui est sû du public,

ou de ce qui peut l'être sans que personne en soit offensé.

Une chose étonnante de cette espèce, & que je puis dire, est de voir l'intrépide Christophe de Beaumont, qui ne sait plier sous aucune puissance ni faire aucune paix avec les Jansénistes, devenir, sans le savoir, leur satellite & l'instrument de leur animosité; de voir leur ennemi le plus irréconciliable sévir contre moi pour avoir refusé d'embrasser leur parti, pour n'avoir point voulu prendre la plume contre les Jésuites, que je n'aime pas, mais dont je n'ai point à me plaindre, & que je vois opprimés. Daignez, Monseigneur, jetter les yeux sur le fixième Tome de la nouvelle Héloise, premiere édition; vous trouverez dans la note de la page 138 (a) la véritable source de tous mes malheurs. J'ai prédit dans cette note (car je me mêle aussi quelquesois de prédire) qu'aussi-tôt que les Jansénistes

<sup>(</sup>a) Page 282 de la nouvelle édition, faifant le tome VI des Oeuvres; note du Libraire.

seroient les maîtres, ils seroient plus intolérans & plus durs que leurs ennemis. Je ne savois pas alors que ma propre histoire vérisieroit si bien ma prédiction. Le fil de cette trame ne seroit pas difficile à suivre à qui sauroit comment mon Livre a été déféré. Je n'en puis dire davantage sans en trop dire, mais je pouvois au moins vous apprendre par quels gens vous avez été conduit sans vous en douter.

Croira-t-on que, quand mon Livre n'eût point été déféré au Parlement, vous ne l'eussiez pas moins attaqué? D'autres pourront le croire ou le dire; mais vous dont la conscience ne sait point souffrir le mensonge, vous ne le direz pas. Mon discours sur l'inégalité a couru voire Diocèse, & vous n'avez point donné de Mandement. Ma lettre à M. d'Alembert a couru votre Diocèse, & vous n'avez point donné de Mandement. La nouvelle Héloïse a couru votre Diocèse, & vous n'avez point donné de Mandement. Cependant tous ces Livres, que vous avez lus, puisque vous les jugez, respirent les mêmes maximes; les mêmes manières de penser n'y sont pas plus déguisées: si le sujet ne les a pas rendu susceptibles du même développement, elles gagnent en force ce qu'elles perdent en étendue, & l'on y voit la profession de soi du Vicaire Savoyard. Pourquoi donc n'avez-vous rien dit alors? Monseigneur, votre troupeau vous étoit-il moins cher? Goûtoit-il moins mes Livres? Etoit-il moins exposé à l'erreur? Non: mais il n'y avoit point alors de Jésuites à proscrire; des traîtres ne m'avoient point encore enlacé dans leurs pièges; la note fatale n'étoit point connue, & quand elle le fut, le Public avoit déja donné son suffrage au Livre: il étoit trop tard pour faire du bruit. On aima mieux différer, on attendit l'occasion, on l'épia, on la saisit, on s'en prévalut avec la sureur ordinaire aux dévots; on ne parloit que de chaînes & de buchers; mon Livre étoit le tocsin de l'Anarchie & la trompette de l'Athéisme ; l'Auteur étoit un monstre à étouffer; on s'étonnoit qu'on l'eût si longtems laissé vivre. Dans cette rage universelle, vous eûtes honte de garder le filence : vous aimâtes mieux faire un acte de cruauté, que d'être accusé de manquer de zèle,

& servir vos ennemis que d'essuyer leurs reproches. Voilà, Monseigneur, convenez-en, le vrai motif de votre Mandement; & voilà, ce me semble, un concours de faits assez singuliers pour donner à mon sort le nom de bisarre.

Il y a longtems qu'on a substitué des bienséances d'état à la justice. Je fais qu'il est des circonstances malheureuses qui forcent un homme public à sévir malgré lui contre un bon Citoyen. Qui veut être modéré parmi des furieux s'expose à leur furie, & je comprends que, dans un déchaînement pareil à celui dont je suis la victime, il faut hurler avec les loups, ou risquer d'être dévoré. Je ne me plains donc pas que vous ayez donné un Mandement contre mon Livre. mais je me plains que vous l'ayez don-né contre ma personne avec aussi peu d'honnêteté que de vérité; je me plains qu'autorisant par votre propres langage celui que vous me reprochez d'avoir mis dans la bouche de l'infpiré, vous m'accabliez d'injures qui, fans nuire à ma cause, attaquent mon honneur ou plutôt le vôtre; je me

plains que de gaieté de cœur, sans raison, sans nécessité, sans respect, au moins pour mes malheurs, vous m'outragiez d'un ton si peu digne de votre caractère. Et que vous avois-je donc sait, moi qui parlai toujours de vous avec tant d'estime; moi qui tant de sois admirai votre inébranlable sermeté, en déplorant, il est vrai, l'usage que vos préjugés vous en sesoient saire; moi qui toujours honorai vos mœurs, qui toujours respectai vos vertus, & qui les respecte encore, aujour-d'hui que vous m'avez déchiré?

C'est ainsi qu'on se tire d'affaire quand on veut quereller & qu'on a tort. Ne pouvant résoudre mes objections, vous m'en avez fait des crimes: vous avez cru m'avilir en me maltraitant, & vous vous êtes trompé; sans affoiblir mes raisons, vous avez intéressé les cœurs généreux à mes disgraces; vous avez fait croire aux gens sensés qu'on pouvoit ne pas bien juger du Livre, quand on jugeoit

si mal de l'Auteur.

. Monseigneur, vous n'avez été pour moi ni humain, ni généreux; &, non seulement vous pouviez l'être sans m'épargner aucune des choses que vous avez dites contre mon ouvrage, mais elles n'en auroient fait que mieux leur esset. J'avoue aussi que je n'avois pas droit d'exiger de vous ces vertus, ni lieu de les attendre d'un homme d'Eglise. Voyons si vous avez été du moins équitable & juste; car c'est un devoir étroit imposé à tous les hommes, & les Sains mêmes n'en sont pas

dispensés.

Vous avez deux objets dans votre Mandement: l'un de censurer mon Livre; l'autre, de décrier ma perfonne. Je croirai vous avoir répondu, si je prouve que partout où vous m'avez résuté, vous avez mal raisonné, a que partout où vous m'avez insusté, vous m'avez calomnié. Mais quand on ne marche que la preuve à la main; quand on est forcé par l'importance du sujet a par la qualité de l'adversaire à prendre une marche pesante a fuivre pied à pied toutes ses censures, pour chaque mot il saut des pages; a tandis qu'une courte saryre amuse, une longue désense ennuie. Cependant il saut que je me désende ou que je reste chargé par vous des plus sausses

imputations. Je me défendrai donc: mais je défendrai mon honneur plûtôt que mon Livre. Ce n'est point la profession de soi du Vicaire Savoyard que j'examine, c'est le Mandement de l'Archevêque de Paris, & ce n'est que le mal qu'il dit de l'Editeur qui me force à parler de l'ouvrage. Je me rendrai ce que je me dois, parce que je le dois; mais sans ignorer que c'est une position bien triste que d'avoir à se plaindre d'un homme plus puissant que soi, & que c'est une bien fade lecture que la justification d'un innocent.

Le principe fondamental de toute morale, sur lequel j'ai raisonné dans tous mes Ecrits, & que j'ai développé dans ce dernier avec toute la clarté dont j'étois capable, est que l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice & l'ordre; qu'il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain, & que les premiers mouvemens de la nature sont toujours droits. J'ai fait voir que l'unique passion qui naisse avec l'homme, savoir l'amourpropre, est une passion indissérente en elle-même au bien & au mal;

qu'elle ne devient bonne ou mauvaise que par accident & selon les circonstances dans lesquelles elle se développe. J'ai montré que tous les vices qu'on impute au cœur humain ne lui sont point naturels; j'ai dit la manière dont ils naissent; j'en ai, pour ainsi dire, suivi la généalogie, & j'ai fait voir comment, par l'altération successive de leur bonté originelle, les hommes deviennent ensin ce qu'ils sont,

J'ai encore expliqué ce que j'entendois par cette bonté originelle qui me semble pas se déduire de l'indifférence au bien & au mal naturelle à l'amour de soi. L'homme n'est pas un être simple; il est composé de deux substances. Si tout le monde ne convient pas de cela, nous en convenons vous & moi; & j'ai tâché de le prouver aux autres. Cela prouvé, l'amour de soi n'est plus une passion simple; mais elle a deux principes, savoir, l'être intelligent & l'être sensitif, dont le bien-être n'est pas le même. L'appétit des sens tend à celui du corps, & l'amour de l'ordre à celui de l'ame Ce dernier amour développé & rendu

actif porte le nom de conscience; mais la conscience ne se développe & n'agit qu'avec les lumières de l'homme. Ce n'est que par ces lumières qu'il parvient à connoître l'ordre, & ce n'est que quand il le connoît que sa conscience le porte à l'aimer. La conscience est donc nulle dans l'homme qui n'a rien comparé, & qui n'a point qui n'a rien comparé, & qui n'a point vû ses rapports. Dans cet état l'homme ne connoît que lui; il ne voit son bienêtre opposé ni conforme à celui de personne; il ne hait ni n'aime rien; borné au seul instinct physique, il est nul, il est bête; c'est ce que j'ai fait voir dans mon discours sur l'inégalité.

Quand, par un développement dont j'ai montré le progrès, les hommes commencent à jetter les yeux sur leurs semblables, ils commencent aussi à voir leurs rapports & les rapports des cho-

Quand, par un développement dont j'ai montré le progrès, les hommes commencent à jetter les yeux sur leurs semblables, ils commencent aussi à voir leurs rapports & les rapports des choses, à prendre des idées de convenance, de justice & d'ordre; le beau moral commence à leur devenir sensible & la conscience agit. Alors ils ont des vertus; & s'ils ont aussi des vices, c'est parce que leurs intérêts se croisent & que leur ambition s'éveille, à mesure que leurs lumières s'étendent.

Mais tant qu'il y a moins d'opposition d'intérêts que de concours de lumières, les hommes sont essentiellement bons. Voilà le second état.

Quand enfin tous les intérêts particuliers agités s'entrechoquent, quand l'amour de soi mis en fermentation devient amour-propre, que l'opinion, rendant l'Univers entier nécessaire à chaque homme, les rend tous ennemis nés les uns des autres & fait que nul ne trouve son bien que dans le mal d'autrui : alors la conscience, plus foible que les passions exaltées, est étouffée par elles, & ne reste plus dans la bouche des hommes qu'un mot fait pour se tromper mutuellement. Chacun feint alors de vouloir sacrifier ses intérêts à ceux du public, & tous mentent. Nul ne veut le bien public que quand il s'accorde avec le sien; aussi cet accord est-il l'objet du vrai politique qui cherche à rendre les peuples heureux & bons. Mais c'est ici que je commence à parler une langue étrangère, aussi peu connue des Lecteurs que de vous.

Voilà, Monseigneur, le troissème & dernier terme, au-delà duquel rien ne reste à saire, & voilà comment; l'homme étant bon, les hommes deviennent méchans. C'est à chercher comment il faudroit s'y prendre pour les empêcher de devenir tels, que j'ai consacré mon Livre. Je n'ai pas affirmé que dans l'ordre actuel la chose fût absolument possible; mais j'ai bien affirmé & j'affirme encore, qu'il n'y a, pour en venir à bout, d'autres moyens

que ceux que j'ai proposés.

Là-dessus vous dites que mon plan d'éducation, (b) loin de s'accorder avec le Christianisme, n'est pas même propre à faire des Citoyens ni des hommes; & votre unique preuve est de m'opposer le péché originel. Monseigneur, il n'y a d'autre moyen de se délivrer du péché originel & de ses effets, que le baptême. D'où il suivroit, selon vous, qu'il n'y auroit jamais eu de Citoyens ni d'hommes que des Chrétiens. Ou niez cette conséquence, ou convenez que vous avez trop prouvé. Vous tirez vos preuves de si haut

<sup>(</sup>b) Mandement in-4°. page 5. in-12, pag. x.

que vous me forcez d'aller aussi chercher loin mes réponses. D'abord il s'en faut bien, selon moi, que cette doctrine du péché originel, sujette à des difficultés si terribles, soit contenue dans l'Ecriture ni si clairement ni si durement qu'il a plu au rhéteur Augustin & à nos Théologiens de la bâtir; & le moyen de concevoir que Dieu crée tant d'ames innocentes & pures, tout exprès pour les joindre à des corps coupables, pour leur y faire contracter la corruption morale, & pour les condamner toutes à l'enfer, sans autre crime que cette union qui est son ouvrage? Je ne dirai pas si (comme vous vous en vantez) vous éclaircissez par ce systême le mystère de notre cœur, mais je vois que vous obscurcissez beaucoup la justice & la bonté de l'Etre suprême. Si vous sevez une objection, c'est pour en substituer de cent fois plus fortes.

Mais au fond que fait cette doctrine à l'Auteur d'Emile? Quoiqu'il ait cru fon livre utile au genre-humain, c'est à des Chrétiens qu'il l'a destiné; c'est à des hommes lavés du péché originel

Tome VI.

& de ses effets, du moins quant à l'ame, par le Sacrement établi pour cela. Selon cette même doctrine, nous avons tous dans notre enfance recouvré l'innocence primitive; nous fommes tous sortis du baptême aussi sains de cœur qu'Adam sortit de la main de Dieu. Nous avons, direz-vous, contracté de nouvelles souillures : mais puisque nous avons commencé par en être délivrés, comment les avons-nous derechef contractées? Le sang de Christ n'est-il donc pas encore assez fort pour essacer entièrement la tache? ou bien seroit-elle un effet de la corruption naturelle de notre chair? comme si, même indépendemment du péché originel, Dieu nous eût créé corrompus, tout exprès pour avoir le plaisir de nous punir! Vous attribuez au péché originel les vices des peuples que vous avouez avoir été délivrés du péché originel; puis vous me blâmez d'avoir donné une autre origine à ces vices. Est-il juste de me faire un crime de n'avoir pas aussi mal raisonné que vous ?

On pourroit, il est vrai, me dire

que ces effets que j'attribue au baptême (c) ne paroissent par nul signe extérieur; qu'on ne voit pas les Chrétiens moins enclins au mal que les Insidèles; au lieu que, selon moi, la malice insuse du péché devroit se marquer dans ceux-ci par des dissérences sensibles. Avec les secours que vous avez dans la morale évangélique, outre le baptême, tous les Chrétiens, poursuivroit-on, devroient être des Anges; & les Insidèles, outre leur corruption originelle, livrés à leurs

<sup>(</sup>c) Si l'on disoit, avec le Docteur Thomas Burnet, que la corruption & la mortalité de la race humaine, suite du péché d'Adam, fut un effet naturel du fruit défendu; que cet aliment contenoit des sucs venimeux qui dérangèrent toute l'économie animale, qui irritèrent les passions, qui affoiblirent l'entendement, & qui portèrent partout les principes du vice & de la mort: alors il faudroit convenir que la nature du remède devant se rapporter à celle du mal, le baptême devroit agir physiquement sur le corps de l'homme, lui rendre la constitution qu'il avoit dans l'état d'innocence, &, sinon l'immortalité qui en dépendoit, du moins tous les effets moraux de l'économie animale rétablie.

cultes erronés, devroient être des Démons. Je conçois que cette difficulté pressée pourroit devenir embarrassante: car que répondre à ceux qui me seroient voir que, relativement au genrehumain, l'esset de la rédemption saite à si haut prix, se réduit à-peu-près à rien?

Mais, Monseigneur, outre que je ne crois point qu'en bonne Théologie on n'ait pas quelque expédient pour sortir de-là; quand je conviendrois que le baptême ne remédie point à la corruption de notre nature, encore n'en auriez-vous pas raifonné plus folidement. Nous sommes, dites-vous, pé-cheurs à cause du péché de notre pre-mier père; mais notre premier père pourquoi sut-il pécheur lui-même? Pourquoi la même raison par laquelle vous expliquerez son péché, ne seroitelle pas applicable à ses descendans fans le péché originel, & pourquoi faut-il que nous imputions à Dieu une injustice, en nous rendant pécheurs & punissables par le vice de notre naiffance, tandis que notre premier père sut pécheur & puni comme nous sans cela? Le péché originel explique tout; excepté son principe, & c'est ce prin-

cipe qu'il s'agit d'expliquer.

Vous avancez que, par mon principe à moi, (d) l'on perd de vile le rayon de lumière qui nous fait connoître le mystère de notre propre cœur; & vous ne voyez pas que ce principe, bien plus universel, éclaire même la faute du premier homme (e) que le

(d) Mandement, in-4, page 5. in-12.,

page xi.

<sup>(</sup>e) Regimber contre une défense inutile & arbitraire est un penchant naturel, mais qui, loin d'être vicieux en lui-même, est conforme à l'ordre des choses & à la bonne constitution de l'homme; puisqu'il seroit hors d'état de se conserver, s'il n'avoit un amour très-vif pour lui - même & pour le maintien de tous ses droits, tel qu'ils les a reçus de la nature. Celui qui pourroit tout, ne voudroit que ce qui lui seroit utile; mais un être foible dont la loi restreint & limite encore le pouvoir, perd une partie de lui-même, & reclame en son cœur ce qui lui est ôté. Lui faire un crime de cela, seroit lui en faire un d'être lui & non pas un autre; ce seroit vouloir en même tems qu'il fût & qu'il ne fût pas. Aussi l'ordre enfreint par Adam me paroît-il moins une véritable défense qu'un avis paternel; c'est un avertissement de s'abstenir d'un fruit pernicieux qui donne la

vôtre laisse dans l'obscurité. Vous ne savez voir que l'homme dans les mains du Diable, & moi je vois comment il y est tombé; la cause du mal est,

mort. Cette idée est assurément plus conforme à celle qu'on doit avoir de la bonté de Dieu & niême au texte de la Genèse, que celle qu'il plast aux Docteurs de nous prescrire: car quant à la menace de la double mort, on a fait voir que ce mot morte morieris n'a pas l'emphase qu'ils lui prêtent, & n'est qu'un hébraisme employé en d'autres endroits où cette emphase ne peut avoir lieu.

Il y a de plus, un motif si naturel d'indulgence & de commisération dans la ruse du tentateur & dans la féduction de la femme, qu'à confidérer dans toutes ses circonstances le péché d'Adam, l'on n'y peut trouver qu'une faute des plus légères. Cependant, selon eux, quelle effroyable punition! Il est même impossible d'en concevoir une plus terrible; car quel châtiment eût pu porter Adam pour les plus grands crimes, que d'être condamné, lui & toute sa race, à la mort, en ce monde, & à passer l'éternité dans l'autre dévorés des feux de l'enfer ? Est-ce là la peine imposée par le Dieu de miséricorde à un pauvre malheureux pour s'être laissé tromper : Que je hais la décourageante doctrine de nos durs Théologiens! Si j'étois un moment tenté de l'admettre, c'est alors que je croirois blasphémer.

felon vous, la nature corrompue, & cette corruption même est un mal dont il falloit chercher la cause. L'homme sut créé bon; nous en convenons, je crois, tous les deux: mais vous dites qu'il est méchant, parce qu'il a été méchant; & moi je montre comment il a été méchant. Qui de nous, à votre avis, remonte le mieux au

principe?

Cependant vous ne laissez pas de triompher à votre aise, comme si vous m'aviez terrassé. Vous m'opposez comme une objection insoluble (f) ce mélange frappant de grandeur & de bassessée, d'ardeur pour la vérité & de goût pour l'erreur, d'inclination pour la vertu & de penchant pour le vice, qui se trouve en nous. Etonnant contraste, ajoûtez-vous, qui déconcerte la philosophie payenne, & la laisse errer dans de vaines spéculations!

Ce n'est pas une vaine spéculation que la théorie de l'homme, lorsqu'elle se fonde sur la nature, qu'elle marche à l'appui des faits par des con-

<sup>(</sup>f) Mandement, in-4°. pag. 6. in-12., p. xi.
Biv

féquences bien liées, & qu'en nous menant à la fource des passions, elle nous apprend à régler leur cours. Que si vous appellez philosophie payenne la profession de soi du Vicaire Savoyard, je ne puis répondre à cette imputation, parce que je n'y comprends rien (g); mais je trouve plaisant que vous empruntiez presque ses propres termes, (h) pour dire qu'il n'explique pas ce qu'il a le mieux expliqué.

Permettez, Monseigneur, que je remette sous vos yeux la conclusion que vous tirez d'une objection si bien discutée, & successivement toute la

tirade qui s'y rapporte.

(i) L'homme se sent entraîné par une pente sunesse, & comment se roidiroit-il contre elle, si son enfance n'étoit dirigée par des maîtres pleins de

<sup>(</sup>g) A moins qu'elle ne se rapporte à l'accufation que m'intente M. de Beaumont dans la suite, d'avoir admis plusseurs Dieux.

<sup>(</sup>h) Emile, Tome III, pag. 68 & 69, première édition.

<sup>(</sup>i) Mandement, in-4°., p. 6. in-12., p. xi.

vertu, de sagesse, de vigilance, & si, durant tout le cours de sa vie, il ne saisoit lui-même, sous la protection & avec les graces de son Dicu, des efforts

puissans & continuels?

C'est-à-dire: nous voyons que les hommes sont méchans, quoiqu'incessamment tyrannisés dès leur enfance. Si donc on ne les tyrannisoit pas dès ce tems-là, comment parviendroit-on à les rendre sages; puisque, même en les tyrannisant sans cesse, il est impossible de les rendre tels?

Nos raisonnemens sur l'éducation pourront devenir plus sensibles, en les appliquant à un autre sujet.

Supposons, Monseigneur, que quelqu'un vînt tenir ce discours aux hom-

mes.

» Vous vous tourmentez beaucoup
» pour chercher des Gouvernemens
» équitables, & pour vous donner de
» bonnes loix. Je vais premièrement
» vous prouver que ce sont vos Gouvernemens-mêmes qui sont les maux
» auxquels vous prétendez remédier
» par eux. Je vous prouverai, de plus,
» qu'il est impossible que vous ayez
» jamais ni de bonnes loix ni des Gou-

» vernemens équitables; & je vais » vous montrer ensuite le vrai moyen

» de prévenir, sans Gouvernemens & sans Loix, tous ces maux dont vous

» vous plaignez. «

Supposons qu'il expliquât après cela son système & proposat son moyen prétendu. Je n'examine point si ce système seroit solide & ce moyen praticable. S'il ne l'étoit pas, peut-être se contenteroit - on d'ensermer l'Auteur avec les soux, & on lui rendroit justice: mais si malheureusement il l'étoit, ce seroit bien pis, & vous concevez, Monseigneur, ou d'autres concevez, Monseigneur, ou d'autres concevront pour vous, qu'il n'y auroit pas assez de buchers & de roues pour punir l'infortuné d'avoir eu raison. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici.

Quel que fût le fort de cet homme, il est fûr qu'un déluge d'écrits viendroit fondre sur le sien. Il n'y auroit pas un Grimaud qui, pour faire sa cour aux Puissances, & rout sier d'imprimer avec privilége du Roi, ne vînt lancer sur lui sa brochure & ses injures, & ne se vantât d'avoir réduit au silence celui qui n'auroit pas daigné répondre, ou qu'on auroit empêché de parler.

Mais ce n'est pas encore de cela qu'il

s'agit.

Supposons, ensin, qu'un homme grave, & qui auroit son intérêt à la chose, crût devoir aussi faire comme les autres, & parmi beaucoup de déclamations & d'injures s'avisât d'argumenter ainsi: Quoi, malheureux! vous voulez anéantir les Gouvernemens & les Loix, tandis que les Gouvernemens & les Loix sont le seul frein du vice, & ont bien de la peine encore à le contenir. Que seroit-ce, grand Dieu! si nous ne les avions plus? Vous nous ôtez les gibets & les roues; vous voulez établir un brigandage public. Vous êtes un homme abominable.

Si ce pauvre homme osoit parler, il diroit, sans doute. » Très-Excellent » Seigneur, votre Grandeur sait une » pétition de principe. Je ne dis point » qu'il ne saut pas réprimer le vice, » mais je dis qu'il vaut mieux l'empêcher de naître. Je veux pourvoir » à l'insuffisance des Loix, & vous m'alléguez l'insuffisance des Loix. » Vous m'accusez d'établir les abus » parce qu'au-lieu d'y remédier j'aime mieux qu'on les prévienne. Quoi!

» s'il étoit un moyen de vivre tou» jours en santé, faudrolt-il donc le
» proscrire, de peur de rendre les
» Médecins oisses? Votre Excellence
» veut toujours voir des gibets & des
» roues, & moi je voudrois ne plus
» voir de malfaiteurs: avec tout le
» respect que je lui dois, je ne crois
» pas être un homme abominable «.

Hélas! . T. C. F. malgré les principes de l'éducation la plus saîne & la plus vertueuse, malgré les promesses les plus magnifiques de la Religion & les menares les plus terribles, les écarts de la Jeunesse ne sont encore que trop fréquens, trop multipliés. J'ai prouvé; que cette éducation, que vous appellez la plus saine, étoit la plus insenée; que cette éducation, que vous appellez la plus vertueule, donnoit aux enfans tous leurs vices; j'ai prouvé que toute la gloire du paradis les tentoit moins qu'un morceau de su re, & qu'ils craignoient beaucoup plus de s'ennuyer à Vepres que de brûler en enfer; j'ai prouvé que les écarts de la Jeunesse qu'on se plaint de ne pouvoir réprimer par ces moyens, en étoient l'ouvrage. Dans quelles erreurs, dans quels exces,

abandonnée d elle-même, ne se précipiteroit-elle donc pas? La Jeunesse ne s'égare jamais d'elle-même : toutes ses erreurs lui viennent d'être mal conduite. Les camarades & les maitresses achevent ce qu'ont commencé les Prêtres & les Précepteurs; j'ai prouvé cela. C'est un torrent qui se délorde malgré les digues puissantes qu'on lui avoit opposées; que seroit-ce donc si nul obstacle ne suspensoit ses flots, & ne rompoit ses efforts? Je pourrois dire: c'est un torrent qui renverse vos impuissantes digues & brise tout. Elargissez son lit & le laissez courir sans ol stacle; il ne fera jamais de mal. Mais j'ai honte d'employer dans un sujet aussi sérieux ces figures de Collége, que chacun applique à sa fantaisse, & qui ne prouvent rien d'aucun côté.

Au reste, quoique, selon vous, les écarts de la Jeunesse ne soient encore que trop fréquens, trop multipliés, à cause de la pente de l'homme au mal, il paroît qu'à tout prendre vous n'êtes pas trop mécontent d'elle; que vous vous complaisez assez dans l'éducation saine & vertueuse que lui donnent ac-

tuellement vos maîtres pleins de vertus, de sagesse & de vigilance; que, selon vous, elle perdroit beaucoup à être élevée d'une autre manière; & qu'au fond vous ne pensez pas de ce siècle, la lie des siècles, tout le mal que vous affectez d'en dire à la tête de vos Mandemens.

Je conviens qu'il est superflu de chercher de nouveaux plans d'éducation, quand on est si content de celle qui existe: mais convenez aussi, Monfeigneur, qu'en ceci vous n'êtes pas difficile. Si vous eussiez été aussi coulant en matière de doctrine, votre Diocèse eût été agité de moins de troubles; l'orage que vous avez excité, ne sût point retombé sur les Jésuites; je n'en aurois point été écrasé par compagnie; vous sussiez resté plus tranquille, & moi aussi.

Vous avouez que, pour réformer le monde autant que le permettent la foiblesse, &, selon vous, la corruption de notre nature, il suffiroit d'observer, sous la direction & l'impression de la grace, les premiers rayons de la raison humaine, de les saissir avec soin, & de

les diriger vers la route qui conduit à la vérité. (k) Par-là, continuez-vous, ces esprits, encore exempts de préjugés, seroient pour toujours en garde contre l'erreur; ces cœurs, encore exempts des grandes passions, prendroient les impressions de toutes les vertus. Nous sommes donc d'accord sur ce point; car je n'ai pas dit autre chose. Je n'ai pas ajoûté, j'en conviens, qu'il fallût faire élever les enfans par des Prêtres; même je ne pensois pas que cela fût nécessaire pour en faire des Citoyens & des hommes; & cette erreur, fi c'en est une, commune à tant de Catholiques, n'est pas un si grand crime à un Protestant. Je n'examine pas si dans votre pays les Prêtres eux-mêmes passent pour de si bons Citoyens; mais comme l'éducation de la génération présente est leur ouvrage, c'est entre vous d'un côté, & vos anciens Mandemens de l'autre, qu'il faut décider si leur lait spirituel lui a si bien profité, s'il en a fait de si grands faints, (l) vrais adorateurs de Dieu, &

<sup>(</sup>k) Mandement, in-4°., p. 5., in-12., p. x. (l) Ibid.

de si grands hommes, dignes d'être la ressource & l'orner ent de la patrie. Je puis ajoûter une observation qui devroit srapper tous les bons François, & vous-même comme tel; c'est que de tant de Rois qu'a eu votre Nation, le meilleur est le seul que n'ont point élevé les Prêtres.

Mais qu'importe tout cela, puisque je ne leur ai point donné l'exclusion? qu'ils élevent la Jeunesse, s'ils en sont capables; je ne m'y oppose pas: & ce que vous dites là-dessus (m) ne fait rien contre mon Livre. Prétendriezvous que mon plan sût mauvais, par cela seul qu'il peut convenir à d'autres qu'aux gens d'Eglise?

Si l'homme est bon par sa nature, comme je crois l'avoir démontré, il s'ensuit qu'il demeure tel tant que rien d'étranger à lui ne l'altere; & si les hommes sont méchans, comme ils ont pris peine à me l'apprendre, il s'ensuit que leur méchanceté leur vient d'ailleurs: fermez donc l'entrée au vice, & le cœur humain sera toujours bon.

<sup>(</sup>m) Mandement, in-4°., p. 5., in-12., p. x.

Sur ce principe, j'établis l'éducation négative comme la meilleure ou plutôt la feule bonne; je fais voir comment toute éducation positive suit, de quelque manière qu'on s'y prenne, une route opposée à son but; & je montre comment on tend au même but, & comment on y arrive par le chemin que

j'ai tracé.

J'appelle éducation positive celle qui tend à former l'esprit avant l'âge, & à donner à l'ensant la connoissance des devoirs de l'homme. J'appelle éducation négative celle qui tend à perfectionner les organes, instrumens de nos connoissances, avant de nous donner ces connoissances & qui prépare à la raison par l'exercice des sens. L'éducation négative n'est pas oissive, tant s'en faut. Elle ne donne pas les vertus, mais elle prévient les vices; elle n'apprend pas la vérité, mais elle préserve de l'erreur. Elle dispose l'ensant à tout ce qui peut le mener au vrai quand il est en état de l'entendre, & au bien quand il est en état de l'aimer.

Cette marche vous déplaît & vous choque; il est aisé de voir pourquoi. Vous commencez par calomnier les in-

tentions de celui qui la propose. Selon vous, cette oissveté de l'ame m'a paru nécessaire pour la disposer aux erreurs que je lui voulois inculquer. On ne sait pourtant pas trop quelle erreur veut donner à son éleve celui qui ne lui ap-prend rien avec plus de soin qu'à sentir son ignorance & à savoir qu'il ne sait rien. Vous convenez que le jugement a ses progrès & ne se forme que par degrès. Mais s'ensuit-il, (n) ajoûtez-vous, qu'à l'age de dix ans un enfant ne connoisse pas la dissérence du bien & du mal, qu'il confonde la sagesse avec la folie, la bonté avec la barbarie, la vertu avec le vice? Tout cela s'ensuit, sans doute, si à cet age le jugement n'est pas développé. Quoi! poursuivez-vous, il ne sentira pas qu'obéir à son père est un bien, que lui désobéir est un mal? Bien-loin de-là; je soutiens qu'il sentira, au contraire, en quittant le jeu pour aller étudier sa leçon, qu'obéir à son père est un mal, & que lui désobéir est un bien, en volant quelque fruit désendu. Il sentira aussi, j'en con-

<sup>(</sup>n) Mandement, in-4°., p. 72, in-12., p. xiv.

viens, que c'est un mal d'être puni & un bien d'être récompensé; & c'est dans la balance de ces biens & de ces maux contradictoires que se regle sa prudence enfantine. Je crois avoir démontré cela mille fois dans mes deux premiers volumes, & furtout dans le dialogue du maître & de l'enfant sur ce qui est mal, (0). Pour vous, Monseigneur, vous réfutez mes deux volumes en deux lignes, & les voici. () Le prétendre, M. T. C. F. c'est calemnier la nature humaine, en lui attribuant une stupidité qu'elle n'a point. On ne fauroit employer une réfutation plus tranchante, ni conçue en moins de mots. Mais cette ignorance, qu'il vous plaît d'appeller stupidité, se trouve constamment dans tout esprit gêné dans des organes imparfaits, ou qui n'a pas été cultivé; c'est une observation facile à faire & sensible à tout le monde. Attribuer cette ignorance à la nature humaine, n'est donc pas la calomnier; & c'est vous qui l'avez calomniée en lui im-

<sup>[</sup>o] Emile, Tome I, pag. 189. (p) Mandement, in-4°., p. 7., in-12., p. xiv;

putant une malignité qu'elle n'a point.

Vous dites encore; (q) Ne vouloir enseigner la sagesse à l'homme que dans le tems qu'il sera dominé par la fougue des passions naissantes, n'est-ce pas la lui présenter dans le dessein qu'il la re-jette? Voilà derechef une intention que vous avez la bonté de me prêter, & qu'assurément nul autre que vous ne trouvera dans mon Livre. J'ai montré, premièrement, que celui qui sera élevé comme je veux ne sera pas dominé par les passions dans le tems que vous. dites. J'ai montré encore comment les leçons de la sagesse pouvoient retarder le développement de ces mêmes paf-fions. Ce font les mauvais effets de votre éducation que vous imputez à la mienne, & vous m'objectez les défauts que je vous apprends à prévenir. Jusqu'à l'adolescence j'ai garanti des passions le cœur de mon éleve, & quand elles sont prêtes à naître, j'en recule encore le progrès par des soins propres à les réprimer. Plutôt, les lecons de la sagesse ne signifient rien

<sup>(</sup>q) Mandement, in-4°., p. 9., in-12., p. xvii.

pour l'enfant, hors d'état d'y prendre intérêt & de les entendre; plus tard, elles ne prennent plus sur un cœur déja livré aux passions. C'est au seul moment que j'ai choisi qu'elles sont utiles: soit pour l'armer ou pour le distraire, il importe également qu'alors le jeune

homme en soit occupé.

Vous dites: (r) Pour trouver la Jeunesse plus docile aux leçons qu'il lui prépare set Auteur veut qu'elle soit denuée de tout principe de Religion. La raison en est simple; c'est que je veux qu'elle ait une Religion, & que je ne lui veux rien apprendre dont son jugement ne soit en état de sentir la vérité. Mais moi, Monseigneur, si je disois: Pour trouver la Jeunesse plus docile aux leçons qu'on lui prépare, on a grand soin de la prendre avant l'âge de raison; ferois-je un raisonnement plus mauvais que le vôtre, & seroit-ce un préjugé bien favorable à ce que vous faites apprendre aux enfans? Selon vous, je choisis l'âge de raison pour inculquer l'erreur,

<sup>(</sup>r) Mandement, in-4°., pag. 7., in-12., pag. xiv.

& vous, vous prévenez cet âge pour enseigner la vérité. Vous vous pressez d'instruire l'ensant avant qu'il puisse discerner le vrai du faux, & moi j'attends, pour le tromper, qu'il soit en état de le connoître. Ce jugement est-il naturel? Et lequel paroît chercher à séduire, de celui qui ne veut parler qu'à des hommes, ou de celui qui s'adresse

aux enfans?

Vous me censurez d'avoir dit & montré que tout ensant qui croit en Dieu est idolâtre ou anthropomorphite, & vous combattez cela en disant (f) qu'on ne peut supposer ni l'un ni l'autre d'un ensant qui a reçu une éducation Chrétienne. Voilà ce qui est en question; reste à voir la preuve. La mienne est que l'éducation la plus Chrétienne ne sauroit donner à l'ensant l'entendement qu'il n'a pas, ni détacher ses idées des Etres matériels, au dessus desquels tant d'hommes ne sauroient élever les leurs. J'en appelle, de plus, à l'expérience: j'exhorte chacun des lecteurs

<sup>[]</sup> Mandement, in-4?., pag. 7., in-12., pag. xiv.

à consulter sa mémoire, & à se rappeller si, lorsqu'il a cru en Dieu étant enfant, il ne s'en est pas toujours fait quelque image. Quand vous lui dites que la Divinité n'est rien de ce qui peut tomber sous les sens; ou son esprit troublé n'entend rien, ou il entend qu'elle n'est rien. Quand vous lui parlez d'une intelligence infinie, il ne sait ce que c'est qu'intelligence, & il sait encore moins ce que c'est qu'infini. Mais vous lui ferez répéter après vous les mots qu'il vous plaira de lui dire; vous lui ferez même ajoûter, s'il le faut, qu'il les entend; car cela ne coûte guère, & il aime encore mieux dire qu'il les entend que d'être grondé ou puni. Tous les Anciens, sans excepter les Juiss, se sont représenté Dieu corporel, & combien de Chrétiens, sur-tout de Catholiques, font encore aujourd'hui dans ce cas-là! Si vos enfans parlent comme des hommes, c'est parce que les hommes sont encore enfans. Voilà pourquoi les mystères entassés ne coûtent plus rien à personne; les termes en sont tout aussi faciles à prononcer que d'autres. Une des commodités du Christianisme moderne est de s'être

fait un certain jargon de mots sans idées, avec lesquels on satisfait à tout, hors à la raison.

Par l'examen de l'intelligence qui mène à la connoissance de Dieu, je trouve qu'il n'est pas raisonnable de croire cette connoissance (t) toujours nécessaire au salut. Je cite en exemple les insensés, les enfans, & je mets dans la même classe les hommes dont l'efprit n'a pas acquis assez de lumières pour comprendre l'existence de Dieu. Vous dites là-dessus : (u) Ne soyons point surpris que l'Auteur d'Emile remette à un tems si reculé la connoissance de l'existence de Dieu ; il ne la croit pas nécessaire au salut. Vous commencez, pour rendre ma proposition plus dure, par supprimer charitablement le mot toujours, qui non seulement la modifie, mais qui lui donne un autre sens, puisque, selon ma phrase, cette connoissance est ordinairement nécessaire au salut; & qu'elle ne le seroit jamais, selon la

<sup>[</sup>t] Emile, Tome II, pag. 352, 353.

<sup>[</sup>u] Mandement, in-4°, pag. 9., in-12, pag. xviii. phrase

phrase que vous me prêtez. Après cette petite falsification, vous poursuivez ainsi.

» Il est clair «, dit-il par l'organe » d'un personnage chimérique, « il est » clair que tel homme parvenu jusqu'à » la vieillesse sans croire en Dieu, ne » sera pas pour cela privé de sa pré-» sence dans l'autre «, (vous avez omis le mot de vie;) » si son aveu-» glement n'a pas été volontaire; & » je dis qu'il ne l'est pas toujours.»

Avant de transcrire ici votre remarque, permettez que je fasse la mienne. C'est que ce personnage prétendu chimérique, c'est moi-même, & non le Vicaire; que ce passage que vous avez cru être dans la profession de soi n'y est point, mais dans le corps même du Livre. Monseigneur, vous lisez bien légèrement, vous citez bien négligemment les Ecrits que vous stétrissez si durement; je trouve qu'un homme en place qui censure devroit met re un peu plus d'examen dans ses jugemens. Je reprends à présent votre texte.

Remarquez, M. T. C. F. qu'il ne s'agit point ici d'un homme qui seroit dépourvû de l'usage de sa raison: mais

Tome VI.

uniquement de celui dont la raison ne seroit point aidée de l'instruction. Vous affirmez ensuite (x) qu'une telle prétention est souverainement absurde. St. Paul assure qu'entre les Philosophes payens plusieurs sont parvenus par les seules forces de la raison à la connoissance du vrai Dieu; & là-dessus vous transcrivez son passage.

Monseigneur, c'est souvent un petit mal de ne pas entendre un Auteur qu'on lit, mais c'en est un grand quand on le résute, & un très-grand quand on le diffame. Or vous n'avez point entendu le passage de mon Livre que vous attaquez ici, de même que beaucoup d'autres. Le Lecteur jugera si c'est ma faute ou la vôtre quand j'aurai mis le

passage entier sous ses yeux.

» Nous tenons « (Les Réformés) » ∞ que nul enfant mort avant l'âge de » raison ne sera privé du bonheur éter-» nel. Les Catholiques croient la mê-» me chose de tous les enfans qui ont » reçu le baptême, quoiqu'ils n'aient

<sup>(</sup>x) Mandement, in-4°., pag. 10., in-12., pag. xviij.

jamais entendu parler de Dieu. Il y a donc des cas où l'on peut être sauvé sans croire en Dieu, & ces cas ont lieu, soit dans l'enfance, soit dans la démence, quand l'esprit humain est incapable des opérations nécessaires pour reconnoître la Divinité. Toute la dissérence que je vois ici entre vous & moi, est que vous prétendez que les enfans ont à sept ans cette capacité, & que je ne la leur accorde pas même à quinze. Que j'aye tort ou raison, il ne s'agit pas ici d'un article de foi, mais d'une simple observation d'histoire naturelle.

Par le même principe, il est clair que tel homme, parvenu jusqu'à la vieillesse fans croire en Dieu, ne sera pas pour cela privé de sa présence dans l'autre vie, si son aveuglement n'a pas été volontaire; & je dis qu'il ne l'est pas toujours. Vous en convenez pour les insensés qu'une maladie prive de leurs facultés spirituelles, mais non de leur qualité d'hommes, ni, par conséquent, du droit aux biensaits de leur créateur. Pourquoi donc n'en pas convenir aussi pour ceux qui, séquestrés de toute

société dès leur enfance, auroient mené une vie absolument sauvage, privés des lumières qu'on n'acquiert que dans le commerce des hommes? Car-il est d'une impossibilité démontrée qu'un pareil sauvage pût jamais élever ses réflexions jusqu'à la connoissance du vrai Dieu. La raison nous dit qu'un homme n'est punissable que pour les fautes de sa volonté, & qu'une ignorance invincible ne lui fauroit être imputée à crime. D'où il suit que devant la jus-» tice éternelle, tout homme qui croiroit s'il avoit les lumières nécessaires est réputé croire, & qu'il n'y aura » d'incrédules punis que ceux dont le » cœur se ferme à la vérité «. Emile T. II. pag. 352 & suiv.

Voilà mon passage entier, sur lequel votre erreur saute aux yeux. Elle consiste en ce que vous avez entendu ou fait entendre que, selon moi, il falloit avoir été instruit de l'existence de Dieu pour y croire. Ma pensée est sort disférente. Je dis qu'il saut avoir l'entendement développé & l'esprit cultivé jusqu'à certain point pour être en état de comprendre les preuves de l'exis-

tence de Dieu, & surtout pour les trouver de soi-même sans en avoir jamais entendu parler. Je parle des hommes barbares ou fauvages; vous m'alléguez des Philosophes : je dis qu'il faut avoir acquis quelque philosophie pour s'élever aux notions du vrai Dieu; vous citez Saint Paul qui reconnoît que quelques Philosophes payens se sont élevés aux notions du vrai Dieu : je dis que tel homme grossier n'est pas toujours en état de se former de lui-même une idée juste de la Divinité; vous dites que les hommes instruits sont en état de se former une idée juste de la Divinité; & sur cette unique preuve, mon opinion vous paroit souverainement alsurde. Quoi! parce qu'un Docteur en droit doit savoir les loix de son pays, est-il absurde de supposer qu'un ensant

qui ne sçait pas lire a pu les ignorer?

Quand un Auteur ne veut pas se répéter sans cesse, & qu'il a une sois établi clairement son sentiment sur une matière, il n'est pas tenu de rapporter toujours les mêmes preuves en raisonnant sur le même sentiment. Ses Ecrits s'expliquent alors les uns par les autres, & les derniers, quand il a de la mé-

thode, supposent toujours les premiers. Voilà ce que j'ai toujours tâché de faire, & ce que j'ai fait, sur-tout, dans l'occasion dont il s'agit.

Vous supposez, ainsi que ceux qui traitent de ces matières, que l'homme apporte avec lui sa raison toute formée, & qu'il ne s'agit que de la mettre en œuvre. Or cela n'est pas vrai; car l'une des acquisitions de l'homme, & même des plus lentes, est la raison. L'homme apprend à voir des yeux de l'esprit ainsi que des yeux du corps; mais le premier apprentissage est bien plus long que l'autre, parce que les rapports des objets intellectuels ne se mesurant pas comme l'étendue, ne se trouvent que par estimation, & que nos premiers besoins, nos besoins physiques, ne nous rendent pas l'examen de ces mê-mes objets si intéressant. Il faut ap prendre à voir deux objets à la fois; il faut apprendre à les comparer entre eux, il faut apprendre à comparer les objets en grand nombre, à remonter par degrés aux causes, à les suivre dans leurs effets; il faut avoir combiné des infinités de rapports pour acquérir des idées de convenance, de proportion,

d'harmonie & d'ordre. L'homme qui, privé du secours de ses semblables & sans cesse occupé de pourvoir à ses besoins, est réduit en toute chose à la seule marche de ses propres idées, fait un progrès bien lent de ce côté-là: il vieillit & meurt avant d'être sorti de l'enfance de la raison. Pouvez - vous croire de bonne soi que d'un million d'hommes élevés de cette manière, il y en eût un seul qui vînt à penser à Dieu?

L'ordre de l'Univers, tout admirable qu'il est, ne frappe pas également tous les yeux. Le peuple y fait peu d'attention, manquant des connoissances qui rendent cet ordre sensible, & n'ayant point appris à résléchir sur ce qu'il apperçoit. Ce n'est ni endurcissement ni mauvaise volonté: c'est ignorance, engourdissement d'esprit. La moindre méditation satigue ces gens-là, comme le moindre travail des bras satigue un homme de cabinet. Ils ont ouï parler des œuvres de Dieu & des merveilles de la nature. Ils répétent les mêmes mots sans y joindre les mêmes idées, & ils sont peu touchés de tout ce qui peut élever le sage à son Créateur. Or

si parmi nous le peuple, à portée de tant d'instructions, est encore si stupide; que seront ces pauvres gens abandonnés à eux-mêmes dès leur enfance, & qui n'ont jamais rien appris d'autrui? Croyez vous qu'un Caffre ou un Lapon Philosophe beaucoup sur la marche du monde & fur la génération des choses? Encore les Lapons & les Caffres, vivant en corps de Nation, ont-ils des multitudes d'idées acquises & communiquées, à l'aide desquelles ils acquièrent quelques notions groffières d'une Divinité: ils ont, en quelque façon, leur catéchisme : mais l'homme sauvage errant seul dans les bois n'en a point du tout. Cet homme n'existe pas, direz-vous; foit. Mais il peut exister par supposition. Il existe certainement des hommes qui n'ont jamais eu d'entretien philosophique en leur vie, & dont tout le tems se consume à chercher leur nourriture, la dévorer, & dormir. Que ferons-nous de ces hommes-la, des Eskimaux, par exemple? En ferons-nous des Théologiens?

Mon sentiment est donc que l'esprit de l'homme, sans progrès, sans instruction, sans culture, & tel qu'il sort des

mains de la nature, n'est pas en état de s'élever de lui-même aux sublimes notions de la Divinité; mais que ces notions se présentent à nous à mesure que notre esprit se cultive; qu'aux yeux de tout homme qui a pensé, qui a réfléchi, Dieu se maniseste dans ses ouvrages; qu'il se révele aux gens éclairés, dans le spectacle de la nature ; qu'il faut, quand on a les yeux ouverts, les fermer pour ne l'y pas voir; que tout Philosophe Athée est un raisonneur de mauvaile foi, ou que son orgueil aveugle; mais qu'aussi tel homme stupide & groffier, quoique simple & vrai, tel esprit sans erreur & sans vice, peut, par une ignorance involontaire, ne pas remonter à l'Auteur de son Etre, & ne pas concevoir ce que c'est que Dieu ; sans que cette ignorance le rende punissable d'un désaut auquel son cœur n'a point consenti. Celui-ci n'est pas éclairé, & l'autre refuse de l'être: cela me paroît fort différent.

Appliquez à ce sentiment votre passage de Saint Paul, & vous verrez qu'au-lieu de le combattre, il le favorise; vous verrez que ce passage tombe uniquement sur ces sages pré-

CF

tendus à qui ce qui peut ître connu de Dieu a eté manifesté, à qui la considé-ration des choses qui ont été faites dès la création du monde, a rendu visible ce qui est invisible en Dieu, mais qui ne l'ayant point gloristé & ne lui ayant point rendu graces, se sont perdus dans la vanité de leur raisonnement, &, ainsi demeurés sans excuse, en se disant sages, font devenus foux. La raison sur laquelle l'Apôtre reproche aux Philosophes de n'avoir pas glorifié le vrai Dieu, n'étant point applicable à ma supposition, forme une induction toute en ma faveur; elle confirme ce que j'ai dit moi-même, que tout (y) Philofophe qui ne croit pas, a tort, parce qu'il use mal de la raison qu'il a cultivée, & qu'il est en état d'entendre les vérités qu'il rejette; elle montre, enfin, par le passagé même, que vous ne m'avez point entendu; & quand vous m'imputez d'avoir dit ce que je n'ai ni dit ni pensé, savoir que l'on ne croit en Dieu que sur l'autorité d'autrui (7),

<sup>(</sup>y') Emile, Tom. II, pag. 350.
(z) M de Beaumont ne dit pas cela en propres termes; mais c'est le seul sens raison-

vous avez tellement tort, qu'au contraire je n'ai fait que distinguer les cas où l'on peut connoître Dieu par soimême, & les cas où l'on ne le peut que

par le secours d'autrui.

Au reste, quand vous auriez raison dans cette critique; quand vous auriez solidement résuté mon opinion, il ne s'ensuivroit pas de cela seul qu'elle sût souverainement absurde, comme il vous plaît de la qualisser: on peut se tromper sans tomber dans l'extravagance, & toute erreur n'est pas une absurdité. Mon respect pour vous me rendra moins prodigue d'épithètes, & ce ne sera pas ma faute si le Lecteur trouve à les placer.

Toujours avec l'arrangement de cenfurer fans entendre, vous passez d'une imputation grave & fausse à une autre qui l'est encore plus, & après m'avoir injustement accusé de nier l'évidence de la Divinité, vous m'accusez plus in-

nable qu'on puisse donner à son texte, appuşé du passage de Sain: Paul; & je ne puis répendre qu'à ce que j'entends. (Voyez son Mardement in-4°., pag. 10., in-12. pag. xviij)

justement d'en avoir révoqué s'unité en doute. Vous faites plus; vous prenez la peine d'entrer là-dessus en discussion, contre votre ordinaire, & le seul endroit de votre Mandement où vous avez raison, est celui où vous réfutez une extravagance que je n'ai pas dite.

Voici le passage que vous attaquez, ou plutôt votre passage où vous rapportez le mien; car il faut que le Lecteur me voye entre vos mains.

» (a) Je sais «, fait il dire au perfonnage suppose qui lui sert d'organe;
» je sais que le monde est gouverné
» par une volonté puissante & sage;
» je le vois, ou plutôt je le sens, &
» cela m'importe à savoir : mais ce
» même monde est-il éternel, ou créé?
» Y a - t - il un principe unique des
» choses? Y en a-t il deux ou plu» sieurs, & quelle est l'ur nature? Je n'en
» sais rien, & que m'importe? ......(b)
» je renonce à des questions oi-

<sup>(</sup>a) Mandement, in-4°., pag. 10., in-12., pag. xix.

<sup>(</sup>b) Ces points indiquent une lacune de deux lignes par lesquelles le passage est tempéré, &

» seuses qui peuvent inquietter mon » amour-propre, mais qui sont inutiles » à ma conduite & supérieures à ma » raison «.

J'observe, en passant, que voici la seconde sois que vous qualifie le Prêtre Savoyard de personnage chimérique ou supposé. Comment êtes-vous instruit de cela, je vous supplie? J'ai affirmé ce que je savois; vous niez ce que vous ne savez pas: qui des deux est le téméraire? On sait, j'en conviens, qu'il y a peu de Prêtres qui croient en Dieu: mais encore n'est-il pas prouvé qu'il n'y en ait point du tout. Je reprends votre texte.

(c) Que veut donc dire cet Auteur téméraire?..... l'unité de Dieu lui parolt une question oiseuse & supérieure à sa raison, comme si la multiplicité des Dieux n'étoit pas la plus grande des absurdités! » La pluralité des Dieux «, dit énergiquement Tertullien, » est une

(c) Mandement, in-4°, pag, 11., in-12, pag, xx.

que M. de Beaumont n'a pas voulu transcrire. (Voyez Emile, Tom. III, pag. 61.)

nullité de Dieu: admettre un Dieu; c'est admettre un Etre suprême & indépendant, auquel tous les autres Etres soient subordonnés (d). Il implique donc qu'il y ait plusieurs Dicux.

qu'il y ait plusieurs Dicux.

Mais qui est-ce qui dit qu'il y a plusieurs Dieux? Ah! Monseigneur, vous voudriez bien que j'eusse dit de pareilles folies; vous n'auriez sûrement pas pris la peine de faire un Mandement contre moi.

Je ne sais ni pourquoi ni comment ce qui est est, & bien d'autres qui se piquent de le dire ne le savent pas mieux que moi. Mais je vois qu'il n'y a qu'une premiere cause motrice, puisque tout concourt sensiblement aux mêmes sins. Je reconnois donc une volonté unique & suprême qui dirige

<sup>(</sup>d) Tertullien fait ici un sophisme trèsfamilier aux Pères de l'Eglise. Il définit le mot Dieu selon les Chrétiens, & puis il accuse les Payens de contradiction, parce que contre sa définition ils admettent plusieurs Dieux. Ce n'étoit pas la peine de m'imputer une erreur que je n'ai pas commisse, uniquement pour citer si hors de propos un sophisme de Tertullien.

tout, & une puissance unique & suprême qui exécute tout. J'attribue cette puissance & cette volonté au même Etre, à cause de leur parfait accord qui se conçoit mieux dans un que dans deux, & parce qu'il ne faut pas sans raison multiplier les Etres: car le mal même que nous voyons n'est point un mal absolu, & loin de combattre directement le bien, il concourt avec lui à l'harmonie universelle.

Mais ce par quoi les choses sont, se distingue très-nettement sous deux idées; savoir, la chose qui fait & la chose qui est faite; même ces deux idées ne se réunissent pas dans le même Etre sans quelque essort d'esprit, & l'on ne conçoit guère une chose qui agit, sans en supposer une autre sur laquelle elle agit. De plus, il est certain que nous avons l'idée de deux substances distinctes; savoir, l'esprit & la matière; ce qui pense, & ce qui est étendu: & ces deux idées se conçoivent très-bien l'une sans l'autre.

Il y a donc deux manières de concevoir l'origine des choses: savoir, ou dans deux causes diverses, l'une vive & l'autre morte, l'une motrice & l'au-

tre mue, l'une active & l'autre passive; l'une efficiente & l'autre instrumentale; ou dans une cause unique qui tire d'elle seule tout ce qui est, & tout ce qui se fait. Chacun de ces deux sentimens, débattus par les Métaphyficiens depuis tant de siècles, n'en est pas devenu plus croyable à la raison humaine: & si l'existence éternelle & nécessaire de la matière a pour nous ses disficultés, sa création n'en a pas de moindres; puisque tant d'hommes & de Philosophes, qui dans tous les tems ont médité sur ce sujet, ont tous unanimement rejetté la possibilité de la création, excepté peut-être un très-petit nombre qui paroissent avoir sincèrement soumis leur raison à l'autorité; sincérité que les motifs de leur intérêt, de leur sûreté, de leur repos, rendent fort suspecte, & dont il sera toujours impossible de s'assurer, tant que l'on risquera quelque chose à parler vrai.

Suppolé qu'il y ait un principe éternel & unique des choses, ce principe étant simple dans son essence n'est pas composé de matière & d'esprit, mais il est matière ou esprit seulement. Sur les raisons déduites par le Vicaire, il

ne sauroit concevoir que ce principe soit matière, & s'il est esprit, il ne sauroit concevoir que par lui la matière ait reçu l'Etre: car il saudroit pour cela concevoir la création; or l'idée de création, l'idée sous laquelle on conçoit que par un simple acte de volonté rien devient quelque chose, est, de toutes les idées qui ne sont pas clairement contradictoires, la moins compréhensible à l'esprit humain.

Arrêté des deux côtés par ces difficultés, le bon Prêtre demeure indécis, & ne se tourmente point d'un doute de pure spéculation, qui n'influe en aucune manière sur ses devoirs en ce monde; car enfin que m'importe d'expliquer l'origine des Etres, pourvû que je sache comment ils subsistent, quelle place j'y dois remplir, & en vertu de quoi cette obligation m'est

imposée?

Mais supposer deux principes (e) des choses, (supposition que pourtant

<sup>(</sup>e) Celui qui ne connoit que deux substanzes, ne peut non plus imaginer que deux prinzeipes, & le terme, ou piusieurs, ajoûté dans

le Vicaire ne fait point,) ce n'est pas pour cela supposer deux Dieux; à moins que, comme les Manichéens, on ne suppose aussi ces principes tous deux actifs; doctrine absolument contraire à celle du Vicaire, qui, trèspositivement, n'admet qu'une intelligence premiere, qu'un seul principe actif, & par conséquent qu'un seul Dieu.

J'avoue bien que la création du monde étant clairement énoncée dans nos traductions de la Genese, la rejetter positivement, seroit à cet égard rejetter l'autorité, sinon des Livres Sacrés, au moins des traductions qu'on nous en donne; & c'est aussi ce qui tient le Vicaire dans un doute qu'il n'auroit peut-être pas sans cette autorité: car d'ailleurs la coexistence des deux principes (f) semble expliquer

l'endroit cité n'est là qu'une espèce d'explétif, servant tout-au-plus à faire entendre que le nombre de ces principes n'importe pas plus à connoître que leur nature,

<sup>(</sup>f) Il est bon de remarquer que cette question de l'éternité de la matière, qui essarouche si foit nos Théologiens, essarouchoit assez peu

mieux la constitution de l'Univers & lever des difficultés qu'on a peine à résoudre sans elle, comme, entre autres, celle de l'origine du mal. De plus, il faudroit entendre parfaitement l'Hébreu, & même avoir été contemporain de Moise, pour savoir certainement quel sens il a donné au mot qu'on nous rend par le mot créa. Ce terme est trop philosophique, pour avoir eu dans son origine l'acception connue & populaire que nous lui donnons maintenant sur la foi de nos Docteurs. Cette acception a pu changer & tromper même les Septante, déja imbus des questions de la philosophie grecque; rien n'est

nos Pères de l'Eglise, moins éloignés des sentimens de Platon. Sans parler de Justin martyr, d'Origène, & d'autres, Clément Alexandrin prend si bien l'affirmative dans ses Hypotyposes, que Photius veut, à cause de cela, que ce Livre ait été falsissé, Mais le même sentiment reparoît encore dans les Stromates, où Clément rapporte celui d'Héraclite sans l'improuver. Ce Père, Livre IV., tache, à la vérité, d'établir un seul principe: mais c'est parce qu'il resuse ce nom à la matière, même en admettant son éternité.

moins rare que des mots dont le fens change par trait de tems, & qui font attribuer aux Anciens Auteurs qui s'en sont servis, des idées qu'ils n'ont point eues. Il est très-douteux que le mot Grec ait eu le sens qu'il nous plaît de lui donner, & il est très-certain que le mot Latin n'a point eu ce même sens, puisque Lucrece, qui nie formellement la possibilité de toute création, ne laisse pas d'employer fouvent le même terme pour exprimer la formation de l'Univers & de ses parties. Enfin M. de Beausobre a prouvé (g) que la notion de la création ne se trouve point dans l'ancienne Théologie Judaique, & vous êtes trop instruit, Monseigneur, pour ignorer que beaucoup d'hommes pleins de respect pour nos Livres Sacrés, n'ont cependant point reconnu dans le récit de Moise l'absolue création de l'Univers. Ainfi le Vicaire, à qui le despotisme des Théologiens n'en impose pas, peut très-bien, sans en être moins orthodoxe, douter s'il y a deux prin-

<sup>(</sup>g) Histoire du Manichéisme, Tom. II.

cipes éternels des choses, ou s'il n'y en a qu'un. C'est un débat purement grammatical ou philosophique, où la révélation n'entre pour rien.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de cela

Quoi qu'il en foit, ce n'est pas de cela qu'il s'agit entre nous, & sans soutenir les sentimens du Vicaire, je n'ai rien à faire ici qu'à montrer vos torts.

Or vous avez tort d'avancer que l'unité de Dieu me paroît une question oiseuse & supérieure à la raison; puisque dans l'Ecrit que vous censurez, cette unité est établie & soutenue par le raisonnement; & vous avez tort de vous étayer d'un passage de Tertullien pour conclurre contre moi qu'il implique qu'il y ait plusieurs Dieux : car, sans avoir besoin de Tertullien, je concluds aussi de mon côté qu'il implique qu'il y ait plusieurs Dieux.

Vous avez tort de me qualifier pour cela d'Auteur téméraire, puisqu'où il n'y a point d'affertion, il n'y a point de témérité. On ne peut concevoir qu'un Auteur soit un téméraire, uniquement pour être moins hardi que

vous.

Enfin vous avez tort de croire avoir bien justifié les dogmes particuliers qui donnent à Dieu les passions humaines, & qui, loin d'éclaircir les notions du Grand Etre, les embrouillent & les avilissent, en m'accusant faussement d'embrouiller & d'avilir moi-même ces notions; d'attaquer directement l'estance Divine, que je n'ai point attaquée; & de révoquer en doute son unité, que je n'ai point révoquée en doute. Si je l'avois fait, que s'ensuivroit-il? Récriminer n'est pas se justifier: mais celui qui, pour toute désense, ne sait que récriminer à faux, a bien l'air d'être seul coupable.

La contradiction que vous me reprochez dans le même lieu est tout aussi bien sondée que la précédente accusation. Il ne sait, dites-vous, quelle est la nature de Dieu, & bientôt après il reconnoît que cet Etre suprême est doué d'intelligence, de puissance, de volonté, & de bonté. N'est-ce donc pas là avoir

une idée de la nature Divine?

Voici, Monseigneur, là-dessus ce

que j'ai à vous dire.

Dieu est intelligent; mais comment l'est-il? L'homme est intelligent quand il raisonne, & la suprême intelligence n'a pas besoin de raisonner; il n'y a pour elle ni prémisses, » ni conféquences, il n'y a pas même » de proposition : elle est purement in-» tuitive, elle voit également tout ce » qui est & tout ce qui peut être; toutes » les vérités ne sont pour elle qu'une » seule idée, comme tous les lieux un » feul point & tous les temps un feul moment. La puissance humaine agit » par des moyens, la puissance divine » agit par elle-même : Dieu peut parce » qu'il veut, sa volonté sait son pou-» voir. Dieu est bon, rien n'est plus » manifeste; mais la bonté dans l'hom-∞ me est l'amour de ses semblables, & » la bonté de Dieu est l'amour de l'or-» dre; car c'est par l'ordre qu'il main-» tient ce qui existe, & lie chaque par-» tie avec le tout. Dieu est juste, j'en » suis convaincu; c'est une suite de sa » bonté; l'injustice des hommes est » leur œuvre & non pas la fienne: le » désordre moral qui dépose contre la » Providence aux yeux des Philoso-» phes, ne fait que la démontrer aux miens. Mais la justice de l'homme est » de rendre à chacun ce qui lui appartient, & la justice de Dieu est de

20 demander compte à chacun de ce

» qu'il lui a donné.

Que si je viens à découvrir successivement ces attributs dont je n'ai nulle idée absolue, c'est par des conséquences forcées, c'est par le bon usage de ma raison; mais je les afsirme sans les comprendre, &, dans le fond, c'est n'affirmer rien. J'ai beau me dire, Dieu est ainsi; je le sens, je me le prouve; je n'en conçois pas mieux comment Dieu peut être ainsi.

Enfin plus je m'efforce de contempler son essence infinie, moins je la conçois; mais elle est, cela me suffit; moins je la conçois, plus je l'adore. Je m'humilie & lui dis: Etre des Etres, je suis parce que tu es; c'est m'élever à ma source que de te méditer sans cesse. Le plus digne usage de ma raison est de s'anéantir devant toi: c'est mon ravissement d'esprit, c'est le charme de ma foiblesse de me sentir accablé de ta grandeur. «

Voilà ma réponse, & je la crois péremptoire. Faut-il vous dire à présent

où je l'ai prise? Je l'ai tirée mot à mot de l'endroit même que vous accusez de contradiction (h). Vous en usez comme tous mes adversaires, qui, pour me résuter, ne sont qu'écrire les objections que je me suis saites, & supprimer mes folutions. La réponse est déja toute prête; c'est l'ouvrage qu'ils ont réfuté.

Nous avançons, Monseigneur, vers les discussions les plus importantes.

Après avoir attaqué mon système & mon Livre, vous attaquez aussi ma Religion; & parce que le Vicaire Catholique fait des objections contre son Eglise, vous cherchez à me faire passer pour ennemi de la mienne; comme si proposer des difficultés sur un sentiment, c'étoit y renoncer; comme si toute connoissance humaine n'avoit pas les siennes; comme si la Géométrie elle-même n'en avoit pas, ou que les Géomètres se sissent une loi de les taire pour ne pas nuire à la certitude de leur art.

La réponse que j'ai d'avance à vous

<sup>(</sup>h) Emile, Tom. III, rag. 94 & Suiv, Tome VI.

faire est de vous déclarer avec ma franchise ordinaire mes sentimens en matière de Religion; tels que je les ai professés dans tous mes Ecrits, & tels qu'ils ont toujours été dans ma bouche & dans mon cœur. Je vous dirai, de plus, pourquoi j'ai publié la profession de soi du Vicaire, & pourquoi, malgré tant de clameurs, je la tiendrai toujours pour l'Ecrit le meilleur & le plus utile dans le siècle où je l'ai publié. Les buchers ni les décrets ne me feront point changer de langage; les Théologiens, en m'ordonnant d'être humble, ne me feront point être faux; & les Philosophes, en me taxant d'hypocrisse, ne me seront point prosesser l'incrédulité. Je dirai ma Religion, parce que j'en ai une; & je la dirai hautement, parce que j'ai le courage de la dire, & qu'il feroit à desirer pour le bien des hommes que ce fût celle du genre-humain.

Monseigneur, je suis Chrétien, & sincèrement Chrétien, selon la doctrine de l'Evangile. Je suis Chrétien, non comme un Disciple des Prêtres, mais comme un Disciple de Jésus-Christ. Mon Maître a peu subtilisé sur le dogme, & beaucoup insisté sur les de-

voirs; il prescrivoit moins d'articles de foi que de bonnes œuvres; il n'ordonnoit de croire que ce qui étoit nécessaire pour être bon; quand il résumoit la Loi & les Prophètes, c'étoit bien plus dans des actes de vertu que dans des formules de croyance (i), & il m'a dit par lui-même & par ses Apôtres que celui qui aime son frere a accompli la Loi (k).

Moi, de mon côté, très-convaincu des vérités essencielles au Christianisme, lesquelles servent de sondement à toute bonne morale, cherchant au surplus à nourrir mon cœur de l'esprit de l'Evangile, sans tourmenter ma raison de ce qui m'y paroît obscur, ensin persuadé que quiconque aime Dieu par-dessus toute chose & son prochain comme soi-même, est un vrai Chrétien, je m'essorce de l'être, laissant à part toutes ces subtilités de doctrine, tous ces importans galimathias dont les Pharisiens embrouillent nos devoirs & ossus des controlles de l'estre le le l'estre la les sons devoirs & ossus des controlles de l'estre la les sons devoirs & ossus de les des controlles de l'estre la les sons devoirs & ossus de les des controlles de l'estre la les de les des de les de le

<sup>(</sup>i) Matth. VII. 12.

<sup>(</sup>k) 1. Cor. XIII, 2., 13.

tant avec Saint-Paul la foi-même audessous de la charité (1).

Heureux d'être né dans la Religion la plus raisonnable & la plus sainte qui soit sur la terre, je reste inviolablement attaché au culte de mes Pères : comme eux je prends l'Ecriture & la raison pour les uniques régles de ma croyance; comme eux je récuse l'autorité des hommes, & n'entends me foumettre à leurs formules qu'autant que j'en apperçois la vérité; comme eux je me réunis de cœur avec les vrais serviteurs de Jésus-Christ & les vrais adorateurs de Dieu, pour lui offrir dans la Communion des Fideles les hommages de son Eglise. Il m'est consolant & doux d'être compté parmi ses membres, de participer au culte public qu'ils rendent à la Divinité, & de me dire au milieu d'eux; je suis avec mes freres.

Pénétré de reconnoissance pour le digne Pasteur qui, resistant au torrent de l'exemple, & jugeant dans la vérité, n'a point exclus de l'Eglise un désenseur de la cause de Dieu, je con-

<sup>(1)</sup> Galat. V. 14.

serverai toute ma vie un tendre souvenir de sa charité vraiment Chrétienne. Je me ferai toujours une gloire d'être compté dans son troupeau, & j'espère n'en point scandaliser les membres ni par mes sentimens ni par ma conduite; mais lorsque d'injustes Prêtres, s'arrogeant des droits qu'ils n'ont pas, voudront se faire les arbitres de ma croyance, & viendront me dire arrogamment; rétractez-vous, déguisez-vous, expliquez ceci, désavouez cela; leurs hauteurs ne m'en imposeront point; ils ne me feront point mentir pour être orthodoxe, ni dire, pour leur plaire, ce que je ne pense pas. Que si ma véracité les offense, & qu'ils veuillent me retrancher de l'Eglise, je craindrai peu cette menace dont l'exécution n'est pas en leur pouvoir. Ils ne m'empêchement pas d'être pai de l'est de l'es ront pas d'être uni de cœur avec les Fideles; ils ne m'ôteront pas du rang des Elus si j'y suis inscrit. Ils peuvent m'en ôter les consolations dans cette vie, mais non l'espoir dans celle qui doit la suivre, & c'est-là que mon vœu le plus ardent & le plus fincère est d'avoir Jésus-Christ même pour arbitre & pour Juge entre eux & moi.

D iij

Tels font, Monseigneur, mes vrais sentimens, que je ne donne pour régle à personne, mais que je déclare être les miens, & qui resteront tels tant qu'il plaîra, non aux hommes, mais à Dieu, feul maître de changer mon cœur & ma raison: car aussi long-tems que je serai ce que je suis & que je penserai comme je pense, je parlerai comme je parle. Bien dissérent, je l'avoue, de vos Chrétiens en essigie, toujours prêts à croire ce qu'il faut croire ou à dire ce qu'il faut dire pour leur intérêt ou pour leur repos; & toujours fûrs d'être assez bons Chritiens, pourvû qu'on ne brûle pas leurs Livres & qu'ils ne soient pas décrétés. Ils vivent en gens perfuadés que non seulement il faut confesser tel & tel article; mais que cela fussit pour aller en paradis : & moi je pense, au contraire, que l'essenciel de la Religion consiste en pratique, que nou seulement il faut être homme de bien, miféricordieux, humain, charitable; mais que quiconque est vraiment tel en croit assez pour être sauvé. J'avoue, au reste, que seur doctrine est plus commode que la mienne, & qu'il en coûte bien moins de se mettre au nombre des Fideles par des opinions

que par des vertus.

Que si j'ai dû garder ces sentimens pour moi seul, comme ils ne cessent de le dire; si, lorsque j'ai eu le courage de les publier & de me nommer, j'ai attaqué les Loix & troublé l'ordre public, c'est ce que j'examinerai tout-àl'heure. Mais qu'il me soit permis, auparavant, de vous supplier, Monfeigneur, vous & tous ceux qui liront cet écrit d'ajoûter quelquefois aux déclarations d'un ami de la vérité, & de ne pas imiter ceux qui, sans preuve, sans vraisemblance, & sur le seul témoignage de leur propre cœur, m'accusent d'athéisme & d'irreligion contre des protestations si positives & que rien de ma part n'a jamais démenties. Je n'ai pas trop, ce me semble, l'air d'un homme qui se déguise, & il n'est pas aisé de voir quel intérêt j'aurois à me déguiser ainsi. L'on doit présumer que celui qui s'exprime si librement sur ce qu'il ne croit pas, est sincère en ce qu'il dit croire, & quand ses discours, sa conduite & ses écrits sont toujours d'accord fur ce point, quiconque ofe affirmer qu'il ment, & n'est pas un Dieu, ment infailliblement lui-même.

Je n'ai pas toujours eu le bonheur de vivre seul. J'ai fréquenté des hommes de toute espèce. J'ai vû des gens de tous les partis, des croyans de toutes les sectes, des esprits-sorts de tous les fystêmes: j'ai vû des grands, des petits, des libertins, des Philosophes. J'ai eu des amis sûrs & d'autres qui l'étoient moins; j'ai été environné d'espions, de malveuillans, & le monde est plein de gens qui me haissent à cause du mal qu'ils m'ont fait. Je les adjure tous, quels qu'ils puissent être, de déclarer au public ce qu'ils savent de ma croyance en matière de Religion : si dans le commerce le plus suivi, si dans la plus étroite samiliarité, si dans la gaieté des repas, si dans les considences du tête-à-tête ils m'ont jamais trouvé différent de moi-même; si, lorsqu'ils ont voulu disputer ou plaisanter, leurs argumens on leurs railleries m'ont un moment ébranlé; s'ils m'ont surpris à varier dans mes sentimens; si dans le fecret de mon cœur ils en ont pénétré que je cachois au public; si dans quelque tems que ce soit ils ont trouvé en moi une ombre de fausseté ou d'hypocrisse, qu'ils le disent, qu'ils révelent tout, qu'ils me dévoilent; j'y consens, je les en prie, je les dispense du secret de l'amitié; qu'ils disent hautement, non ce qu'ils voudroient que je susse, mais ce qu'ils savent que je suis : qu'ils me jugent selon leur conscience; je leur consie mon honneur sans crainte, & je promets de ne les point récuser.

Que ceux qui m'accusent d'être sans Religion parce qu'ils ne conçoivent pas qu'on en puisse avoir une, s'accordent au moins, s'ils peuvent, entre eux Les uns ne trouvent dans mes Livres qu'un système d'athéisme, les autres disent que je rends gloire à Dieu dans mes Livres sans y croire au fond de mon cœur Ils taxent mes écrits d'impiété, & mes sentimens d'hypocrisse. Mais & je prêche en public l'athéisme, je ne suis donc pas un hypocrite, & si j'affecte une foi que je n'ai point, je n'en-feigne donc pas l'impiété. En entassant des imputations contradictoires, la ca-Iomnie se découvre elle-même; mais la malignité est aveugle, & la passion ne raisonne pas. DR

Je n'ai pas, il est vrai, cette foi dont j'entens se vanter tant de gens d'une probité si médiocre, cette soi robuste qui ne doute jamais de rien, qui croit fans façon tout ce qu'on lui présente à croire, & qui met à part ou dissimule les objections qu'elle ne sait pas résoudre. Je n'ai pas le bonheur de voir dans la révélation l'évidence qu'ils y trouvent, & si je me détermine pour elle, c'est parce que mon cœur m'y porte, qu'elle n'a rien que de consolant pour moi, & qu'à la rejetter les difficultés ne sont pas moindres; mais ce n'est pas parce que je la vois démontrée, car très-sûrement elle ne l'est pas à mes yeux. Je ne suis pas même assez instruit à beaucoup près pour qu'une démonstration qui demande un si profond savoir, soit jamais à ma portée. N'est-il pas plaisant que moi qui propose ouvertement mes objections & mes doutes, je sois l'hypocrite, & que tous ces gens si décidés, qui disent sans cesse croire fermement ceci & cela, que ces gens si sûrs de tout, sans avoir pourtant de meilleures preuves que les miennes, que ces gens, enfin, dont la plûpart ne sont guères plus savans que moi, &

qui, sans lever mes difficultés, me reprochent de les avoir proposées, soient

les gens de bonne soi?

Pourquoi serois-je un hypocrite, & que gagnerois-je à l'être? J'ai attaqué tous les intérêts particuliers, j'ai suf-cité contre moi tous les partis, je n'ai soutenu que la cause de Dieu & de l'humanité, & qui est-ce qui s'en soucie? Ce que j'en ai dit n'a pas même fait la moindre sensation, & pas une ame ne m'en a su gré. Si je me susse ouvertement déclaré pour l'athéisme, les dévots ne m'auroient pas fait pis, & d'autres ennemis non moins dangereux ne me porteroient point leurs coups en secret. Si je me susse ouvertement déclaré pour l'athéisme, les uns m'eussent attaqué avec plus de réserve en me voyant défendu par les autres, & disposé moi-même à la vengeance: mais un homme qui craint Dieu n'est guère à craindre; son parti n'est pas redoutable, il est seul ou à-peu-près, & l'on est sûr de pouvoir lui faire beaucoup de mal avant qu'il songe à le rendre. Si je me susse ouvertement déclaré pour l'orbéisses en me sérance déclaré pour l'orbéisses en me sérance. déclaré pour l'athéisme, en me séparant ainsi de l'Eglise, j'aurois ôté tout d'un

coup à ses Ministres le moyen de me harceler sans cesse, & de me faire endurer toutes leurs petites tyrannies; je n'aurois point essuyé tant d'ineptes cenfures, & au lieu de me blâmer si aigrement d'avoir écrit, il eût fallu me réfuter; ce qui n'est pas tout-à-sait si facile. Enfin si je me susse ouvertement déclaré pour l'athéisme, on eût d'abord un peu clabaudé; mais on m'eût bientôt laissé en paix comme tous les autres; le peuple du Seigneur n'eût point pris infpection sur moi, chacun n'eût point cru me faire grace en ne me traitant pas en excommunié & j'eusse été quitteà-quitte avec tout le monde: les Saintes en Israël ne m'auroient point écrit des lettres anonymes, & leur charité ne se fût point exhalée en dévotes injures; elles n'eussent point pris la peine de m'assurer humblement que j'étois un scélérat, un monstre exécrable, & que le monde eût été trop heureux si quelque bonne ame eût pris le soin de m'étouffer au berceau : d'honnêtes-gens, de leur côté, me regardant alors comme un réprouvé, ne se tourmenteroient & ne me tourmenteroient point pour me ramener dans la bonne voie; ils ne

me tirailleroient pas à droite & à gauche, ils ne m'étoufferoient pas sous le poids de leurs sermons, ils ne me forceroient pas de bénir leur zèle en maudissant leur importunité, & de sentir avec reconnoissance qu'ils sont appellés

avec reconnoissance qu'ils sont appenes à me faire périr d'ennui.

Monseigneur, si je suis un hypocrite, je suis un sou; puisque, pour ce que je demande aux hommes, c'est une grande solie de se mettre en fraix de fausseté: si je suis un hypocrite, je suis un sot; car il saut l'etre beaucoup pour ne pas voir que le chemin que j'ai pris ne mène qu'à des malheurs dans cette vie, & que quand j'y pourrois trouver que avantage, je n'en puis prositer quelque avantage, je n'en puis profiter fans me démentir. Il est vrai que j'y suis à tems encore; je n'ai qu'à vouloir un moment tromper les hommes; & je mets à mes pieds tous mes ennemis. Je n'ai point encore atteint la vieillesse; je puis avoir long-tems à souffrire; je puis avon long-tems a lour-frire; je puis voir changer derechef le public fur mon compte: mais si jamais j'arrive aux honneurs & à la fortune, par quelque route que j'y parvienne, alors je serai un hypocrite; cela est fûr.

La gloire de l'ami de la vérité n'est point attachée à telle opinion plutôt qu'à telle autre; quoi qu'il dise, pourvû qu'il le pense, il tend à son but. Celui qui n'a d'autre intérêt que d'être vrai n'est point tenté de mentir, & il n'y a nul homme sensé qui ne présére le movem le plus serves. moyen le plus simple, quand il est aussi le plus sûr. Mes ennemis auront beau faire avec leurs injures; ils ne m'ôteront point l'honneur d'être un homme véridique en toute chose, d'être le seul Auteur de mon siècle & de beaucoup d'autres qui ait écrit de bonne foi, & qui n'ait dit que ce qu'il a cru : ils pourront un moment souiller ma réputation à force de rumeurs & de calomnies; mais elle en triomphera tôt ou tard; car tandis qu'ils varieront dans leurs imputations ridicules, je resterai toujours le même; & sans autre art que ma franchise, j'ai de quoi les désoler toujours.

Mais cette franchise est déplacée avec le public! Mais toute vérité n'est pas bonne à dire! Mais bien que tous les gens sensés pensent comme vous, il n'est pas bon que le vulgaire pense ainsi! Voilà ce qu'on me crie de toutes

parts; voilà, peut être, ce que vous me diriez vous-même, si nous étions tête-à tête dans votre cabinet. Tels sont les hommes. Ils changent de langage comme d'habit; ils ne disent la vérité qu'en robe de chambre ; en habit de parade ils ne savent plus que mentir, & non seulement ils sont trompeurs & fourbes à la face du genrehumain, mais ils n'ont pas honte de punir, contre leur conscience, qui conque ose n'être pas fourbe & trompeur public comme eux. Mais ce principe estil bien vrai que toute vétité n'est pas bonne à dire? Quand il le seroit, s'enfuivroit-il que nulle erreur ne fût bonne à détruire, & toutes les folies des hommes sont-elles si saintes qu'il n'y en ait aucune qu'on ne doive respecter? Voilà ce qu'il conviendroit d'examiner avant de me donner pour loi une maxime sufpecte & vague, qui, fût-elle vraie en elle-même, peut pécher par son application.

J'ai grande envie, Monseigneur, de prendre ici ma méthode ordinaire, & de donner l'histoire de mes idées pour toute réponse à mes accusateurs. Je

crois ne pouvoir mieux justifier tout ce que j'ai osé dire, qu'en di ant encore

tout ce que j'ai pensé.

Sitôt que je fus en état d'observer les hommes, je les regardois faire, & je les écoutois parler; puis, voyant que leurs actions ne ressembloient point à leurs discours, je cherchai la raison de cette dissemblance, & je trouvai qu'être & paroître étant pour eux deux choses aussi dissérentes qu'agir & parler, cette deuxième dissérence étoit la cause de l'autre, & avoit elle-même une cause

qui me restoit à chercher.

Je la trouvai dans notre ordre social, qui, de tout point contraire à la nature que rien ne détruit, la tyrannise sans cesse, & lui sait sans cesse réclamer ses droits. Je suivis cette contradiction dans ses conséquences, & je vis qu'elle expliquoit seule tous les vices des hommes & tous les maux de la société. D'où je conclus qu'il n'étoit pas nécessaire de supposer l'homme méchant par sa nature, lorsqu'on pouvoit marquer l'origine & le progrès de sa méchanceté. Ces réstexions me conduisirent à de nouvelles recherches sur l'esprit humain

considéré dans l'état civil, & je trouvai qu'alors le développement des lumières & des vices se faisoit toujours en même raison, non dans les individus, mais dans les peuples; distinction que j'ai toujours soigneusement saite, & qu'aucun de ceux qui m'ont attaqué n'a ja-

mais pu concevoir.

J'ai cherché la vérité dans les Livres; je n'y ai trouvé que le mensonge & l'erreur. J'ai consulté les Auteurs; je n'ai trouvé que des Charlatans qui se sont un jeu de tromper les hommes, sans autre Loi que leur intérêt, sans autre Dieu que leur réputation; prompts à décrier les chefs qui ne les traitent pas à leur gré, plus prompts à louer l'iniquité qui les paye. En écoutant les gens à qui l'on permet de parler en public, j'ai compris qu'ils n'osent ou ne veulent dire. dire que ce qui convient à ceux qui commandent, & que, payés par le fort pour précher le foible, ils ne savent parler au dernier que de ses devoirs, & à l'autre que de ses droits. Toute l'instruction publique tendra toujours au mensonge tant que ceux qui la dirigent trouveront leur intérêt à mentir; & c'est pour eux seulement que la vérité

n'est pas bonne à dire. Pourquoi serois-

je le complice de ces gens-là?

Il y a des préjugés qu'il faut respec-ter. Cela peut être: mais c'est quand d'ailleurs tout est dans l'ordre, & qu'on ne peut ôter ces préjugés sans ôter aussi ce qui les rachète; on laisse alors le mal pour l'amour du bien. Mais lors-que tel est l'état des choses que rien ne sauroit plus changer qu'en mieux, les préjugés sont-ils si respectables qu'il faille leur sacrisser la raison, la vertu, la justice, & tout le bien que la vérité pourroit faire aux hommes? Pour moi, j'ai promis de la dire en toute chose utile, autant qu'il seroit en moi; c'est un engagement que j'ai dû remplir felon mon talent, & que sûrement un autre ne remplira pas à ma place, puifque chacun se devant à tous, nul ne peut payer pour autrui. La divine vérité, dit Augustin, n'est ni à moi, ni à vous, ni à lui, mais à nous tous qu'elle appelle avec force à la publier de concert, sous peine d'être inutiles à nous-mêmes si nous ne la communiquons aux autres: car quiconque s' pproprie à lui seul un bien dont Dieu veut que tous jouissent, perd par cette usurpation ce qu'il dérobe

au public. & ne trouve qu'erreur en luimême, pour avoir trahi la vérité (m).

Les hommes ne doivent point être instruits à demi. S'ils doivent rester dans l'erreur, que ne les laissiez-vous dans l'ignorance? A quoi bon tant d'Ecoles & d'Universités pour ne leur apprendre rien de ce qui leur importe à savoir? Quel est donc l'objet de vos Colléges, de vos Académies, de tant de fondations savantes? Est-ce de donner le change au Peuple, d'altérer sa raison d'avance, & de l'empêcher d'aller au vrai? Professeurs de mensonge, c'est pour l'abuser que vous feignez de l'inftruire, &, comme ces brigands qui mettent des fanaux sur les écueils, yous l'éclairez pour le perdre.

Voilà ce que je pensois en prenant la plume, & en la quittant je n'ai pas lieu de changer de sentiment. J'ai toujours vû que l'instruction publique avoit deux désauts essenciels qu'il étoit impossible d'en ôter. L'un est la mauvaise soi de ceux qui la donnent, & l'autre l'aveuglement de ceux qui la

<sup>(</sup>m) August. Confess. Liv. III, ch. 25.

reçoivent. Si des hommes sans passions instruisoient des hommes sans préjugés, nos connoissances resteroient plus bornées, mais plus sûres, & la raison régneroit toujours. Or, quoi qu'on fasse, l'intérêt des hommes publics sera toujours le même : mais les préjugés du peuple n'ayant aucune base fixe sont plus variables; ils peuvent être altérés, changés, augmentés ou diminués. C'est donc de ce côté seul que l'instruction peut avoir quelque prise, & c'est-là que doit tendre l'ami de la vérité. Il peut espèrer de rendre le peuple plus raisonnable, mais non ceux qui le mènent plus honnêtes gens.

J'ai vû dans la Religion la même fausseté que dans la politique, & j'en ai été beaucoup plus indigné: car le vice du Gouvernement ne peut rendre les sujets malheureux que sur la terre; mais qui sait jusqu'où les erreurs de la conscience peuvent nuire aux infortunés mortels? J'ai vû qu'on avoit des professions de soi, des doctrines, des cultes qu'on suivoit sans y croire, & que rien de tout cela ne pénétrant ni le cœur ni la raison, n'influoit que très-peu sur la conduite. Monseigneur, il faut vous

parler fans détour. Le vrai Croyant ne peut s'accommoder de toutes ces simagrées: il sent que l'homme est un être intelligent auquel il faut un culte raifornable, & un être fociable auquel il faut une morale faite pour l'humanité. Trouvons premièrement ce culte & cette morale; cela sera de tous les hommes: & puis quand il faudra des formules nationales, nous en examinerons les fondemens, les rapports, les convenances; & après avoir dit ce qui est de l'homme, nous dirons ensuite ce qui est du Citoyen. Ne faisons pas, surtout, comme votre Monsieur Joli de Fleuri, qui, pour établir son Jansénisme, veut déraciner toute loi naturelle & toute obligation qui lie entre eux les humains; de sorte que, selon lui, le Chrétien & l'Infidèle qui contractent entre eux, ne sont tenus à rien du tout l'un envers l'autre; puisqu'il n'y a point de loi commune à tous les deux.

Je vois donc deux manières d'examiner & comparer les Religions diverfes; l'une felon le vrai & le faux qui s'y trouvent, foit quant aux faits naturels ou furnaturels fur lesquels elles font établies, foit quant aux notions que la raison nous donne de l'Etre suprême & du culte qu'il veut de nous; l'autre selon leurs effets temporels & moraux sur la terre, selon le bien ou le mal qu'elles peuvent faire à la société & au genre-humain. Il ne saut pas, pour empêcher ce double examen, commencer par décider que ces deux choses vont toujours ensemble, & que la Religion la plus vraie est aussi la plus sociale; c'est précisément ce qui est en que celui qui traite cette question est un impie, un athée; puisque autre chose est de croire, & autre chose d'examiner l'esset de ce que l'on croit.

Il paroît pourtant certain, je l'avoue, que si l'homme est sait pour la
société, la Religion la plus vraie est
aussi la plus sociale & la plus humaine;
car Dieu veut que nous soyons tels
qu'il nous a faits, & s'il étoit vrai qu'il
nous eût sait méchans; ce seroit lui
désobéir que de vouloir cesser de l'être.
De plus la Religion considérée comme
une relation entre Dieu & l'homme,
ne peut aller à la gloire de Dieu que
par le bien-être de l'homme, puisque
l'autre terme de la relation, qui est

Dieu, est par sa nature au-dessus de tout ce que peut l'homme pour ou contre lui.

Mais ce sentiment, tout probable qu'il est, est sujet à de grandes difficultés, par l'historique & les faits qui le contrarient. Les Juiss étoient les ennemis nés de tous les autres Peuples, & ils commencerent leur établissement par détruire sept nations, selon l'ordre exprès qu'ils en avoient reçu: tous les Chrétiens ont eu des guerres de Religion, & la guerre est nuisible aux hossimes: tous les partis ont été persécuteurs & persécutés, & la persécution est nuisible aux hommes: plusieurs sectes vantent le célibat, & le célibat est si nuisible (n) à l'espèce humaine,

<sup>(</sup>n) La continence & la pureté ont leur usage, même pour la population; il est tou-jours beau de se commander à soi-même, & l'état de virginité est, par ces raisons, trés-digne d'estime; mais il ne s'en-suit pas qu'il soit beau, ni bon, ni louable de persévérer toute la vie dans cet état, en ossensant la Nature & en trompant sa destination. L'on a plus de respect pour une jeune Vierge nubile, que pour une jeune semme; mais on en a plus pour une

que s'il étoit suivi par tout, elle périroit. Si cela ne fait pas preuve pour décider, cela fait raison pour examiner; & je ne demandois autre chose sinon qu'on permît cet examen.

Je ne dis ni ne pense qu'il n'y ait aucune bonne Religion sur la terre; mais je dis, & il est trop vrai, qu'il

mère de famille que pour une vieille fille, & cela me paroît très-sensé. Comme on ne se marie pas en naissant, & qu'il n'est pas même à propos de se marier fort jeune, la virginité, que tous ont dû porter & honorer, a sa nécessité, son utilité, son prix & sa gloire; mais c'est pour aller, quand il convient, déposer toute sa pureté dans le mariage. Quoi! disentils, de leur air bêtement triomphant, des celibataires prêchent le nœud conjugal! pourquoi donc ne se marient-ils pas? Ah! pourquoi? Parce qu'un état si saint & si doux en lui-même est devenu, par vos sottes institutions, un état malheureux & ridicule, dans lequel il est désormais presque impossible de vivre sans être un fripon ou un sot. Sceptre de fer, loix insensées! c'est à vous que nous reprochons de n'avoir pû remplir nos devoirs sur la terre, & c'est par nous que le cri de la Nature s'élève contre votre barbarie. Comment osez-vous la pousser jusqu'à nous reprocher la misère où vous nous avez réduits?

n'y en a aucune parmi celles qui sont ou qui ont été dominantes, qui n'ait fait à l'humanité des plaies cruelles. Tous les partis ont tourmenté leurs frères; tous ont offert à Dieu des sa-crifices de sang humain. Quelle que soit la source de ces contradictions, elles existent: est-ce un crime de vouloir les ôter?

La charité n'est point meurtrière. L'amour du prochain ne porte point à le massacrer. Ainsi le zèle du salut des hommes n'est point la cause des persécutions; c'est l'amour-propre & l'orgueil qui en est la cause. Moins un culte est raisonnable, plus on cherche à l'établir par la force : celui qui professe une doctrine insensée ne peut souffrir qu'on ose la voir telle qu'elle est : la raison devient alors le plus grand des crimes; à quelque prix que ce foit, il faut l'ôter aux autres, parce qu'on a honte d'en manquer à leurs yeux. Ainsi l'intolérance & l'inconséquence ont la même source. Il faut fans cesse intimider, essrayer les hommes. Si vous les livrez un moment à leur raison, vous êtes perdu.

Tome VI.

De cela seul, il suit que c'est un grand bien à faire aux peuples dans ce délire, que de leur apprendre à raisonner sur la Religion: car c'est ôter le poignard à l'intolérance; c'est rendre à l'humanité tous ses droits, Mais il saut remonter à des principes généraux & communs à tous les hommes; car si, voulant raisonner, vous laissez quelque prise à l'autorité des Prêtres, vous rendez au fanatisme son arme, & vous lui sournissez de quoi devenir

plus cruel.

Celui qui aime la paix ne doit point recourir à des Livres; c'est le moyen de ne rien sinir. Les Livres sont des sources de disputes intarissables; parcourez l'histoire des Peuples: ceux qui n'ont point de Livres ne disputent point. Voulez-vous affervir les hommes à des autorités humiliantes? L'un sera plus près, l'autre plus loin de la preuve; ils en seront diversement affectés: avec la bonne-soi la plus entière, avec le meilleur jugement du monde, il est impossible qu'ils soient jamais d'accord. N'argumentez point sur des argumens, & ne vous sondez point

fur des discours. Le langage humain n'est pas assez clair. Dieu lui-même, s'il daignoit nous parler dans nos langues, ne nous diroit rien sur quoi l'on ne

pût disputer.

Nos langues sont l'ouvrage des hommes, & les hommes sont bornés. Nos langues sont l'ouvrage des hommes, & les hommes sont menteurs. Comme il n'y a point de vérité si clairement énoncée où l'on ne puisse trouver quelque chicane à faire, il n'y a point de si grossier mensonge qu'on ne puisse

étayer de quelque fausse raison.

Supposons qu'un particulier vienne à minuit nous crier qu'il est jour; on se moquera de lui : mais laissez à ce particulier le tems & les moyens de se faire une secte, tôt ou tard ses partisans viendront à bout de vous prouver qu'il disoit vrai. Car ensin, dirontils, quand il a prononcé qu'il étoit jour, il étoit jour en quelque lieu de la terre; rien n'est plus certain. D'autres ayant établi qu'il y a toujours dans l'air quelques particules de lumière, soutiendront qu'en un autre sens encore, il est très-vrai qu'il est jour la nuit. Pourvû que des gens subtils s'en

mêlent, bien-tôt on vous fera voir le soleil en plein minuit. Tout le monde ne se rendra pas à cette évidence. Il y aura des débats qui dégénéreront, selon l'usage, en guerres & en cruautés. Les uns voudront des explications, les autres n'en voudront point; l'un voudra prendre la proposition au figuré, l'autre au propre. L'un dira: il a dit à minuit qu'il étoit jour; & 11 étoit nuit. L'autre dira: il a dit à minuit qu'il étoit jour, & il étoit jour. Chacun taxera de mauvaise soi le parti contraire, & n'y verra que des obstinés. On finira par se battre, se massacrer; les flots de sang couleront de toutes parts; & si la nouvelle secte est enfin victorieuse, il restera démontré qu'il est jour la nuit. C'est à-peu-près l'histoire de toutes les querelles de Religion.

La plûpart des cultes nouveaux s'établissent par le fanatisme, & se maintiennent par l'hypocrisse : de-là vient qu'ils choquent la raison & ne mènent point à la vertu. L'enthousiasme & le délire ne raisonnent pas; tant qu'ils durent, tout passe & l'on marchande peu sur les dogmes : cela est d'ailleurs

si commode! la doctrine coûte si peu à suivre, & la morale coûte tant à pratiquer, qu'en se jettant du côté le plus facile, on rachete les bonnes œuvres par le mérite d'une grande foi. Mais, quoi qu'on fasse, le fanatisme est un état de crise qui ne peut durer toujours. Il a ses accès plus ou moins longs, plus ou moins fréquens, & il a aussi ses relâches, durant lesquels on est de sang-froid. C'est alors qu'en revenant sur soi-même, on est tout surpris de se voir enchaîné par tant d'absurdités. Cependant le culte est reglé, les formes sont prescrites, les loix sont établies, les transgresseurs sont punis. Ira-t-on protester seul contre tout cela, recuser ses loix de son pays, & renier la Religion de son père? Qui l'oseroit? On se soumet en silence; l'intérêt veut qu'on soit de l'avis de celui dont on hérite. On fait donc comme les autres; sauf à rire à son aise en particulier de ce qu'on feint de respecter en public. Voilà, Monseigneur, comme pense le gros des hommes dans la plûpart des Religions, & sur-tout dans la vôtre; & voilà la clef

des inconséquences qu'on remarque entre leur morale & leurs actions. Leur croyance n'est qu'apparence, & leurs mœurs sont comme leur soi.

Pourquoi un homme a-t-il inspection sur la croyance d'un autre, & pourquoi l'Etat a-t-il inspection sur celle des Citoyens? C'est parce qu'on suppose que la croyance des hommes détermine leur morale, & que des idées qu'ils ont de la vie à venir dépend leur conduite en celle-ci. Quand cela n'est pas, qu'importe ce qu'ils croient, ou ce qu'ils sont semblant de croire? L'apparence de la Religion ne sert plus qu'à les dispenser d'en avoir une.

Dans la société chacun est en droit de s'informer si un autre se croit obligé d'être juste, & le Souverain est en droit d'examiner les raisons sur lesquelles chacun sonde cette obligation. De plus, les formes nationales doivent être observées; c'est sur quoi j'ai beaucoup insisté. Mais quant aux opinions qui ne tiennent point à la morale, qui n'influent en aucune manière sur les actions, & qui ne tendent point à transgresser les loix, chacun n'a là-dessus

que son jugement pour maître, & nul n'a ni droit ni intérêt de prescrire à d'autres sa façon de penser. Si, par exemple, quelqu'un, même constitué en autorité, venoit me demander mon sentiment sur la fameuse question de l'hypostase dont la Bible ne dit pas un mot, mais pour laquelle tant de grands ensans ont tenu des Conciles & tant d'hommes ont été tourmentés; après lui avoir dit que je ne l'entends point & ne me soucie point de l'entendre, je le prierois le plus honnêtement que je pourrois de se méler de se affaires, & s'il insistoit, je le laisserois là.

Voilà le seul principe sur lequel on puisse établir quelque chose de sixe & d'équitable sur les disputes de Religion; sans quoi, chacun posant de son côté ce qui est en question, jamais on ne conviendra de rien, l'on ne s'entendra de la vie, & la Religion, qui devroit faire le bonheur des hommes, fera tou-

jours leurs plus grands maux.

Mais plus les Religions vieillissent, plus leur objet se perd de vûe; les subtilités se multiplient, on veut tout expliquer, tout décider, tout entendre; incessamment la doctrine se rafine & la

E iy

morale dépérit toujours plus. Assurément il y a loin de l'esprit du Deutéronome à l'esprit du Talmud & de la Misna, & de l'esprit de l'Evangile aux querelles fur la Constitution. Saint-Thomas demande (n) fi par la fuccession des tems les articles de foi se sont multipliés, & il se déclare pour l'affirmative. C'est-à-dire que les Docteurs, renchérissant les uns sur les autres, en savent plus que n'en ont dit les Apôtres & Jésus-Christ. Saint-Paul avoue ne voir qu'obscurément & ne connoître qu'en partie (0). Vraiment nos Théologiens sont bien plus avancés que cela; ils voient tout, ils savent tout : ils nous rendent clair ce qui est obscur dans l'Ecriture : ils prononcent sur ce qui étoit indécis : ils nous font sentir avec leur modestie ordinaire que les Auteurs Sacrés avoient grand besoin de leur secours pour se faire entendre, & que le Saint-Esprit n'eût pas su s'expliquer clairement sans eux.

Quand on perd de vûe les devoirs de

<sup>(</sup>n) Secunda secunda, Quast. I. Art. VII: (o) I Cor. XIII 9. 12.

l'homme pour ne s'occuper que des opinions des Prêtres & de leurs frivoles disputes, on ne demande plus d'un Chrétien s'il craint Dieu, mais s'il est orthodoxe; on lui fait signer des formulaires fur les questions les plus inutiles & souvent les plus inintelligibles, & quand il a figné, tout va bien; l'on ne s'informe plus du reste. Pourvû qu'il n'aille pas se faire pendre, il peut vivre au furplus comme il lui plaira; ses mœurs ne font rien à l'affaire, la doctrine est en sûreté. Quand la Religion en est-là, quel bien fait-elle à la société, de quel avantage est-elle aux hommes? Elle ne sert qu'à exciter entre eux des dissensions, des troubles, des guerres de toute espèce; à les faire entre-égorger pour des Logogryphes: il vaudroit mieux alors n'avoir point de Religion que d'en avoir une si mal entendue. Empêchons-la, s'il se peut, de dégénérer à ce point, & soyons sûrs, malgré les buchers & les chaînes, d'avoir bien mérité du genre-humain.

Supposons que, las des querelles qui le déchirent, il s'afsemble pour les terminer & convenir d'une Religion commune à tous les Peuples, Chacun com-

mencera, cela est sûr, par proposer la sienne comme la seule vraie, la seule raisonnable & démontrée, la seuleagréable à Dieu & utile aux hommes; mais ses preuves ne répondant pas làdessus à sa persuasion, du moins au gré des autres sectes, chaque parti n'aura de voix que la sienne; tous les autres fe réuniront contre lui; cela n'est pas moins sûr: la délibération fera le tour de cette manière, un seul proposant, & tous rejettant; ce n'est pas le moyen d'être d'accord. Il est croyable qu'après bien du tems perdu dans ces altercations puériles, les hommes de sens chercheront des moyens de concilia-tion. Ils proposeront, pour cela, de commencer par chasser tous les Théologiens de l'assemblée, & il ne leur sera pas difficile de faire voir combien ce préliminaire est indispensable. Cette bonne œuvre faite, ils diront aux Peuples: tant que vous ne conviendrez pas de quelque principe, il n'est pas posfible même que vous vous entendiez, & c'est un argument qui n'a jamais convaincu personne que de dire; vous avez tort, car j'ai raison.

» Vous parlez de ce qui est agréable

» à Dieu. Voilà précilément ce qui est en question. Si nous savions quel culte lui est le plus agréable, il n'y auroit plus de dispute entre nous. Vous parlez aussi de ce qui est utile aux hommes : c'est autre chose ; les hommes peuvent juger de cela. Prenons donc cette utilité pour regle, 20 & puis établissons la doctrine qui s'y 30 rapporte le plus. Nous pourrons 30 espérer d'approcher ainsi de la vé-rité autant qu'il est possible à des 30 20 hommes: car il est à présumer que ce qui est le plus utile aux créatures est le plus agréable au Créateur.

que affinité naturelle entre nous, si nous sommes quelque chose les uns aux autres. Vous Juiss, que pensez-vous sur l'origine du genre humain?...
Nous pensons qu'il est sorti d'un même père. Et vous, Chrétiens?...
Nous pensons là-dessus comme les Juiss. Et vous, Turcs?... Nous pensons comme les Juiss & les Chréniens... Cela est déjà bon: puisque les hommes sont tous frères, ils doin vent s'aimer comme tels.

Description of the second of t

E vi

» Dites-nous maintenant de qui leur » père commun avoit reçû l'Etre? Car » il ne s'étoit pas fait tout feul.... Du » Créateur du Ciel & de la terre..Juifs, » Chrétiens & Turcs font d'accord aussi » fur cela; c'est encore un très-grand » point.

>>> Et cet homme, ouvrage du Créa>>> teur, est-il un être simple ou mixte?
>>> Est-il formé d'une substance unique,
>>> ou de plusieurs? Chrétiens, répondez...
>>> Il est composé de deux substances,
>>> dont l'une est mortelle, & dont l'au>>> tre ne peut mourir... Et vous, Turcs?...
>>> Nous pensons de même... Et vous,
>>> Juiss?... Autresois nos idées là-dessus
>>> étoient fort confuses, comme les ex>>> pressions de nos Livres Sacrés; mais
>>> les Esséniens nous ont éclairés, & nous
>>> pensons encore sur ce point comme
>>> les Chrétiens. ««

En procédant ainsi d'interrogations en interrogations, sur la Providence Divine, sur l'économie de la vie à venir, & sur toutes les questions essencielles au bon ordre du genre-humain, ces mêmes hommes ayant obtenu de tous des réponses presque uniformes, leur diront: (on se souviendra que les

Théologiens n'y font plus: ) » Mesamis » de quoi vous tourmentez-vous? Vous » voilà tous d'accord fur ce qui vous » importe ; quand vous différerez de » sentiment sur le reste, j'y vois peu » d'inconvénient. Formez de ce petit » nombre d'articles une Religion uni-» verselle, qui soit, pour ainsi-dire, la » Religion humaine & sociale, que tout » homme vivant en société soit obligé » d'admettre. Si quelqu'un dogmatise » contre elle, qu'il soit banni de la » société, comme ennemi de ses loix » fondamentales. Quant au reste sur » quoi vous n'êtes pas d'accord, formez » chacun de vos croyances particulieres » autant de Religions nationales, & » suivez-les en sincérité de cœur. Mais » n'allez point vous tourmentant pour » les faire admettre aux autres Peuples, » & soyez assurés que Dieu n'exige pas » cela. Car il est aussi injuste de vouloir » les soumettre à vos opinions qu'à vos » loix, & les missionnaires ne me sem-» blent guères plus sages que les con-» quérans.

En suivant vos diverses doctrines;
 cessez de vous les figurer si démon trées que quiconque ne les voit pas

mauvaise foi. Ne croyez point que mauvaise foi. Ne croyez point que tous ceux qui pésent vos preuves & les rejettent, soient pour cela des obstinés que leur incrédulité rende punissables; ne croyez point que la raison, l'amour du vrai, la sincérité soient pour vous seuls. Quoi qu'on fasse, on sera toujours porté à traiter en ennemis ceux qu'on accusera de se refuser à l'évidence. On plaint l'erreur, mais on hait l'opiniâtreté. Donnez la présérence à vos raisons, à la bonne heure; mais sachez que ceux qui ne s'y rendent pas, ont les leurs.

» Honorez en général tous les fon» dateurs de vos cultes respectifs. Que
» chacun rende au sien ce qu'il croit
» lui devoir, mais qu'il ne méprise
» point ceux des autres. Ils ont eu de
» grands génies & de grandes vertus :
» cela est toujours estimable. Ils se sont
» dits les Envoyés de Dieu, cela peut
» être & n'être pas : c'est de quoi la
» pluralité ne sauroit juger d'une ma» niere unisorme, les preuves n'étant
» pas également à sa portée. Mais
» quand cela ne seroit pas, il ne saut

» point les traiter si légèrement d'im-» posteurs. Qui sait jusqu'où les mé-» ditations continuelles sur la Divinité, » jusqu'où l'enthousiasme de la vertu » ont pû, dans leurs sublimes ames, » troubler l'ordre didactique & rem-» pant des idées vulgaires? Dans une rop grande élévation la tête tourne, » & l'on ne voit plus les choses comme » elles sont. Socrate à cru avoir un es-» prit familier, & l'on n'a point ofé » l'accuser pour cela d'être un sourbe. >> Traiterons-nous les fondateurs des » Peuples, les bienfaiteurs des nations, » avec moins d'égards qu'un particu-⇒ lier ?

Du reste, plus de dispute entre vous sur la présérence de vos cultes. Ils sont tous bons, lorsqu'ils sont prescrits par les loix, & que la Resiligion essencielle s'y trouve; ils sont mauvais, quand elle ne s'y trouve pas. La forme du culte est la police des Religions & non leur essence, & c'est au Souverain qu'il appartient de résiller la police dans son pays. «

J'ai pensé, Monseigneur, que celui qui raisonneroit ainsi ne seroit point un blasphémateur, un impie; qu'il pro-

poseroit un moyen de paix juste, rai-fonnable, utile aux hommes; & que cela n'empêcheroit pas qu'il n'eût sa Religion particuliere ainsi que les autres, & qu'il n'y fût tout aussi sincèrement attaché. Le vrai croyant, sachant que l'Insidèle est aussi un homme, & peut-être un honnête-homme, peut fans crime s'intéresser à son sort. Qu'il empêche un culte étranger de s'introduire dans son pays, cela est juste; mais qu'il ne damne pas pour cela ceux qui ne pensent pas comme lui; car quiconque prononce un jugement si téméraire se rend l'ennemi du reste du genrehumain. J'entends dire sans cesse qu'il faut admettre la tolérance civile, non la théologique; je pense tout le con-traire. Je crois qu'un homme de bien, dans quelque Religion qu'il vive de bonne soi, peut être sauvé. Mais je ne crois pas pour cela qu'on puisse légitimement introduire en un pays des Religions étrangères sans la permission du Souverain; car si ce n'est pas directement désobéir à Dieu, c'est désobéir aux loix; & qui désobéit aux loix désobéit à Dieu.

Quant aux Religions une fois éta-

blies ou tolérées dans un pays, je crois qu'il est injuste & barbare de les y détruire par la violence, & que le Souverain se fait tort à lui-même en maltraitant leurs sectateurs. Il est bien différent d'embrasser une Religion nouvelle, ou de vivre dans celle où l'on est né; le premier cas seul est punissable. On ne doit ni laisser établir une diversité de culte, ni proscrire ceux qui sont une fois établis; car un fils n'a jamais tort de suivre la Religion de son père. La raison de la tranquillité publique est toute contre les persécuteurs. La Religion n'excite jamais de troubles dans un Etat que quand le parti dominant veut tourmenter le parti foible, ou que le parri soible, intolérant par principe, ne peut vivre en paix avec qui que ce soit. Mais tout culte légitime, c'est-à-dire, tout culte ou se trouve la Religion essencielle, & dont, par conséquent, les sectateurs ne demandent que d'être soufferts & vivre en paix, n'a jamais causé ni révoltes ni guerres civiles, si ce n'est lorsqu'il a fallu se désendre & repousser les persécuteurs. Jamais les Protestans n'ont pris les armes en France que lorsqu'on

les y a poursuivis. Si l'on eût pû se résoudre à les laisser en paix, ils y se-roient demeurés. Je conviens sans détour qu'à sa naissance la Religion réformée n'avoit pas droit de s'établir en France, malgré les loix. Mais lorsque, transmise des Pères aux enfans, cette Religion fut devenue celle d'une partie de la Nation Françoise, & que le Prince eût solemnellement traité avec cette partie par l'Edit de Nantes; cet Edit devint un Contrat inviolable, qui ne pouvoit plus être annullé que du commun consentement des deux parties, & depuis ce tems, l'exercice de la Religion Protestante est, selon moi, légitime en France.

Quand il ne le seroit pas, il resteroit toujours aux sujets l'alternative de sortir du Royaume avec leurs biens, ou d'y rester soumis au culte dominant. Mais les contraindre à rester sans les vouloir tolérer, vouloir à la sois qu'ils soient & qu'ils ne soient pas, les priver même du droit de la nature, annuller leurs mariages (p), déclarer leurs en-

<sup>(</sup>p) Dans un Arrêt du Parlement de Toulouse concernant l'affaire de l'infortuné Ca-

fans bâtards ...... en ne disant que ce qui est, j'en dirois trop; il faut me taire.

las, on reproche aux Protestans de saire entre eux des mariages, qui, selon les protestans ne sont que des actes civils, & par conséquent soumis entièrement pour la sorme & les effets à la volonté du Roi.

Ainsi de ce que, selon les Protestans, le mariage est un acte civil, il s'ensuit qu'ils sont obligés de se soumettre à la volonté du Roi, qui en sait un acte de la Religion Catholique. Les Protestans, pour se marier, sont légitimement temus de se faire Catholiques; attendu que, selon eux, le mariage est un acte civil. Telle est la manière de raisonner de Messieurs du Parlement de Toulouse.

La France est un Royaume si vaste, que les François se sont mis dans l'esprit que le genre humain ne devoit point avoir d'autres loix que les leurs. Leurs Parlemens & leurs Tribunaux paroissent n'avoir aucune idée du droit naturel ni du droit des gens; & il est à remarquer que dans tout ce grand Royaume où sont tant d'Universités, tant de Collèges, tant d'Académies, & où l'on enseigne avec tant d'importance tant d'inutilités, il n'y a pas une seule chaire de droit naturel. C'est le seul peuple de l'Europe qui ait regardé cette étude comme n'égeant bonne à rien.

Voici du moins, ce que je puis dire. En considérant la seule raison d'Etat! peut-être a-t-on bien fait d'ôter aux Protestans François tous leurs chefs: mais il falloit s'arrêter là. Les maxime: politiques ont leurs applications & leurs distinctions. Pour prévenir des dissen-sions qu'on n'a plus à craindre, on s'ôte des ressources dont on auroit grand besoin. Un parti qui n'a plus ni Grands ni Noblesse à sa tête, quel mal peut-il faire dans un Royaume tel que la France? Examinez toutes vos précédentes guerres, appellées guerres de Religion; vous trouverez qu'il n'y en a pas une qui n'ait eu sa cause à la Cour & dans les intérêts des Grands. Des intrigues de Cabinet brouilloient les affaires, & puis les Chefs ameutoient les Peuples au nom de Dieu. Mais quelles intrigues, quelles cabales peuvent former des Marchands & des Paysans? Comment s'y prendroient-ils pour susciter un parti dans un pays où l'on ne veut que des Valets ou des Maîtres, & où l'égalité est inconnue ou en horreur? Un Marchand propofant de lever des troupes peut se faire

écouter en Angleterre : mais il fera

toujours rire des François (q). Si j'étois, Roi? Non. Ministre? Encore moins: mais homme puissant en France, je dirois: Tout tend parmi nous aux emplois, aux charges; tout veut acheter le droit de mal faire: Paris & la Cour engouffrent tout. Laissons ces pauvres gens remplir le vuide des Provinces; qu'ils soient marchands, & toujours marchands; laboureurs, & toujours laboureurs. Ne pouvant quitter leur état, ils en tireront le meilleur parti possible; ils remplaceront les nôtres dans les conditions privées dont nous cherchons tous à fortir; ils

<sup>(</sup>q) Le seul cas qui force un peuple ainsi dénué de chefs à prendre les armes, c'est quand, réduit au désespoir par ses persécuteurs, il voit qu'il ne lui reste plus de choix que dans la manière de périr. Telle fut, au commencement de ce siècle, la guerre des Camisards. Alors on est tout étonné de la force qu'un parti méprisé tire de son désespoir : c'est ce que jamais les persécuteurs n'ont sçu calculer d'avance. Cependant de telles guerres coûtent tant de sang qu'ils devoient bien y songer avant de les rendre inévitables.

feront valoir le commerce & l'agriculture que tout nous fait abandonner; ils alimenteront notre luxe; ils travail-

leront, & nous jouirons.

Si ce projet n'étoit pas plus équi-table que ceux qu'on suit, il seroit, du moins, plus humain, & sûrement il feroit plus utile. C'est moins la tyrannie, & c'est moins l'ambition des Chefs, que ce ne sont leurs préjugés & leurs courtes vûes, qui font le malheur des Nations.

Je finirai par transcrire une espèce de discours, qui a quelque rapport à mon sujet, & qui ne m'en écartera pas

long-tems.

Un Parsis de Surate, ayant époulé en secret une Musulmane, fut découvert, arrêté, & ayant refusé d'embrafser le mahométisme, il sut condamné à mort. Avant d'aller au supplice, il parla ainsi à ses juges.

» Quoi! vous voulez m'ôter la vie!

» Eh! de quoi me punissez-vous? J'ai » transgressé ma loi plûtôt que la vôtre:

ma loi parle au cœur & n'est pas » cruelle; mon crime a été puni par le

33 blâme de mes freres. Mais que vous

» ai-je fait pour mériter de mourir? Je

» vous ai traités comme ma famille, & je me suis choiss une sœur parmi vous. » Je l'ai laissé libre dans sa croyance, » & elle a respecté la mienne pour son propre intérêt. Borné sans regret à elle seule, je l'ai honorée comme l'instrument du culte qu'exige l'Au- teur de mon Etre, j'ai payé par elle » le tribut que tout homme doit au genre-humain: l'amour me l'a don- née & la vertu me la rendoit chère, » elle n'a point vécu dans la servitude, » elle a possédé sans partage le cœur » de son époux; ma faute n'a pas moins

» fait son bonheur que le mien.

Pour expier une faute si pardonnable, vous m'avez voulu rendre sourbe & menteur; vous m'avez voulu
forcer à professer vos sentimens sans
les aimer & sans y croire: comme si
le transsuge de nos loix eût mérité
de passer sous les vôtres, vous m'avez sait opter entre le parjure & la
mort, & j'ai choisi, car je ne veux
pas vous tromper. Je meurs donc,
puisqu'il le saut; mais je meurs digne
de revivre & d'animer un autre homme juste. Je meurs martyr de ma Re-

position fans craindre d'entrer après ma mort dans la vôtre. Puissé-je renaître chez les Musulmans pour les apprendre à devenir humains, clémens, équitables: car servant le même Dieu que nous servons, puispuil n'y en a pas deux, vous vous aveuglez dans votre zèle en tourmentant ses serviteurs, & vous n'êtes cruels & sanguinaires que parce que vous êtes inconséquens.

yous êtes inconséquens.,
yous êtes des enfans, qui dans vos
jeux ne savez que faire du mal aux
hommes. Vous vous croyez savans,
& vous ne savez rien de ce qui est
de Dieu. Vos dogmes récens sont
ils convenables à celui qui est, &
qui veut être adoré de tous les tems?
Peuples nouveaux, comment osezvous parler de Religion devant nous?
Nos rites sont aussi vieux que les
Astres: les premiers rayons du Soleil
ont éclairé & reçu les hommages de
nos Pères. Le grand Zerdust a vû
l'ensance du monde; il a prédit &
marqué l'ordre de l'Univers; & vous,
hommes d'hier, vous voulez être nos
prophetes! Vingt siécles avant Ma-

» homet.

» homet, avant la naissance d'Ismaël » & de son père, les Mages étoient » antiques. Nos Livres Sacrés étoient déjà la loi de l'Asie & du monde, » & trois grands Empires avoient fuc-» cessivement achevé leur long cours s sous nos ancêtres, avant que les vó-\* tres fussent sortis du néant.

» Voyez, hommes prévenus, la difs férence qui est entre vous & nous. » Vous vous dites croyans, & vous » vivez en barbares. Vos institutions, » vos loix, vos cultes, vos vertus nêmes tourmentent l'homme & le » dégradent. Vous n'avez que de tristes » devoirs à lui prescrire. Des jeunes, » des privations, des combats, des » mutilations, des clôtures: vous ne » favez lui faire un devoir que de ce » qui peut l'affliger & le contraindre. » Vous lui faites haïr la vie & les » moyens de la conserver : vos femmes » font fans hommes, vos terres font » fans culture; vous mangez les ani-» maux & vous massacrez les humains; » vous aimez le fang, les meurtres; » tous vos établissemens choquent la » nature, avilissent l'espèce humaine; » & , fous le double joug du Despotis-Tome VI.

» me & du fanatisme, vous l'écrasez de » ses Rois & de ses Dieux.

» Pour nous, nous fommes des hom-» mes de paix, nous ne faisons ni ne » voulons aucun mal à rien de ce qui » respire, non pas même à nos Tyrans; » nous leur cédons sans regret le fruit » de nos peines, contens de leur être » utiles & de remplir nos devoirs. Nos » nombreux bestiaux couvrent vos pa->> turages; les arbres plantés par nos >> mains vous donnent leurs fruits & » leur ombre; vos terres que nous » cultivons vous nourrissent par nos » soins: un peuple simple & doux mul-» tiplie sous vos outrages, & tire pour » vous la vie & l'abondance du sein de » la mere commune où vous ne sçavez » rien trouver. Le soleil que nous prenons à témoin de nos œuvres, éclai-» re notre patience & vos injustices; il » ne se léve point sans nous trouver » occupés à bien faire, & en se cou-» chant il nous ramène au sein de nos » familles, nous préparer à de nou-> veaux travaux.

Dieu seul sait la vérité. Si malgré tout cela, nous nous trompons dans notre culte, il est toujours peu croya-

ble que nous foyons condamnés à l'enfer, nous qui ne faisons que du bien sur la terre, & que vous soyez les élus de Dieu, vous qui n'y faites que du mal. Quand nous serions dans l'erreur, vous devriez la respecter pour votre avantage. Notre piété vous engraisse, & la vôtre vous consume; nous réparons le mal que vous fait une Religion destructive. Croyezmoi, laissez – nous un culte qui vous est utile; craignez qu'un jour nous n'adoptions le vôtre: c'est le plus grand mal qui vous puisse arriver.

J'ai tâché, Monseigneur, de vous faire entendre dans quel esprit a été écrite la prosession de soi du Vicaire Savoyard, & les considérations qui m'ont porté à la publier. Je vous demande à présent à quel égard vous pouvez qualisser sa doctrine de blasphêmatoire, d'impie, d'abominable, & ce que vous y trouvez de scandaleux & de pernicieux au genre-humain? J'en dis autant à ceux qui m'accusent d'avoir dit ce qu'il falloit taire & d'avoir voulu troubler l'ordre public; imputation vague & téméraire, avec laquelle ceux

qui ont le moins réfléchi sur ce qui est utile ou nuisible, indisposent d'un mot le public crédule contre un Auteur bien intentionné. Est-ce apprendre au peuple à ne rien croire que le rappeller à la véritable foi qu'il oublie? Est-ce troubler l'ordre que renvoyer chacun aux loix de son pays? Est-ce anéantir tous les cultes que borner chaque peuple au sien? Est-ce ôter celui qu'on a, que ne vouloir pas qu'on en change? Est-ce se jouer de toute Religion, que respecter toutes les Religions? Enfin estil donc si essenciel à chacun de hair les autres, que, cette haine ôtée, tout Soit ôté?

Voilà pourtant ce qu'on persuade au peuple quand on veut lui faire prendre son désenseur en haine, & qu'on a la force en main. Maintenant, hommes cruels, vos décrets, vos buchers, vos mandemens, vos journaux le troublent & l'abusent sur mon compte. Il me croit un monstre sur la foi de vos clameurs; mais vos clameurs cesseront ensin; mes écrits resteront malgré vous pour votre honte. Les Chrétiens moins prévenus y chercheront avec

furprise les horreurs que vous prétendez y trouver; ils n'y verront, avec la morale de leur Divin maître, que des leçons de paix, de concorde & de charité. Puissent-ils y apprendre à être plus justes que leurs Peres! Puissent les vertus qu'ils y auront prises, me venger un jour de vos malédictions!

A l'égard des objections sur les sectes particulieres dans lesquelles l'Univers est divisé; que ne puis-je leur donner assez de force pour rendre chacun moins entêté de la sienne & moins ennemi des autres; pour porter chaque homme à l'indulgence, à la douceur, par cette considération si frappante & si naturelle, que s'il fût né dans un autre pays, dans une autre secte, il prendroit infailliblement pour l'erreur ce qu'il prend pour la vérité, & pour la vérité ce qu'il prend pour l'erreur! Il importe tant aux hommes de tenir moins aux opinions qui les divisent, qu'à celles qui les uniffent! & au contraire, négligeant ce qu'ils ont de commun, ils s'acharnent aux fentimens particuliers avec une espece de rage; ils tiennent d'autant plus à ces sentimens

qu'ils femblent moins raisonnables, & chacun voudroit suppléer à force de confiance à l'autorité que la raison refuse à son parti. Ainsi, d'accord au fond sur tout ce qui nous intéresse, & dont on ne tient aucun compte, on passe la vie à disputer, à chicaner, à tourmenter, à persécuter, à se battre, pour les choses qu'on entend le moins, & qu'il est le moins nécessaire d'entendre. On entasse en vain décisions sur décisions; on plâtre en vain leurs contradictions d'un jargon inintelligible; on trouve chaque jour de nouvelles questions à ré'oudre, chaque jour de nouveaux sujets de querelles; parce que chaque doctrine a des branches infinies, & que chacun, entété de sa perite idée, croit essenciel ce qui ne l'est point, & néglige l'essenciel véritable. Que si on leur propose des objections qu'ils ne peuvent résoudre, ce qui, vû l'échassaudage de leurs doctrines, devient plus facile de jour en jour, ils se dépitent comme des enfans, & parce qu'ils sont plus attachés à leur parti, qu'à la vérité, & qu'ils ont plus d'orgueil que de bonne - foi, c'est sur ce qu'ils peuvent le moins prouver qu'ils pardonnent le moins quelque doure.

Ma propre histoire caractérise mieux qu'aucune autre le jugement qu'on doit porter des Chrétiens d'aujourd'hui : mais comme elle en dit trop pour être crue, peut-être un jour sera-t-elle porter un jugement tout contraire : un jour peut-être, ce qui fait aujourd'hui l'opprobre de mes contemporains, fera leur gloire, & les simples qui liront mon Livre, diront avec admiration: quels tems angéliques ce devoient être que ceux où un tel Livre a été brûlé comme impie, & fon auteur poursuivi comme un malfaiteur! sans doure alors tous les Ecrits respiroient la dévotion la plus sublime, & la terre étoit couverre de Saints!

Mais d'autres Livres demeureront. On faura, par exemple, que ce même fiécle a produit un panégyriste de la Saint-Barthélemi, François, &, comme on peut bien croire, homme d'Eglise, sans que, ni Parlement, ni Prélat ait songé même à lui chercher querelle. Alors, en comparant la morale des deux Livres, & le sort des deux Au-

teurs, on pourra changer de langage; & tirer une autre conclusion.

Les doctrines abominables font celles qui mènent au crime, au meurtre, & qui font des fanatiques. Eh! qu'y at-il de plus abominable au monde que de mettre l'injustice & la violence en fystème, & de les faire découler de la clémence de Dieu? Je m'abstiendrai d'entrer ici dans un parallele qui pourroit vous déplaire. Convenez seule-ment, Monseigneur, que si la France eût professé la Religion du Prêtre Savoyard, cette Religion si simple & si pure, qui fait craindre Dieu, & aimer les hommes, des fleuves de sang n'eusfent point si souvent inondé les champs François; ce peuple si doux & si gai n'eût point étonné les autres de ses cruautés dans tant de perfécutions & de massacres, depuis l'Inquisition de Toulouse (r) jusqu'à la Saint-Barthélemi,

<sup>(</sup>r, Il est vrai que Dominique, Saint Espagnol, y eut grande part. Le Saint, selon un Ecrivain de son Ordre, eut la charité, prêchant contre les Albigeois, de s'adjoindre de dévotes personnes, zélécs pour la soi, lesquelles

& depuis les guerres des Albigeois jufqu'aux Dragonades; le Conseiller Anne du Bourg n'eût point été pendu pour avoir opiné à la douceur envers les Réformés; les habitans de Merindol & de Cabrieres n'eussent point été mis à mort par Arrêt du Parlement d'Aix, & sous nos yeux l'innocent Calas torturé par les bourreaux n'eût point péri sur la roue. Revenons, à présent, Monseigneur, à vos censures & aux raisons sur lesquelles vous les ndez.

Ce sont toujours des hommes, dit se Vicaire, qui nous attestent la parole de Dieu, & qui nous l'attestent en des

prissent le soin d'extirper corporellement & par le glaive matériel ses hérétiques qu'il n'auroit pû vaincre avec le glaive de la parole de Dieu. Ob charitatem, pradicans contra Albienses, in adjutorium sumsit quasdam devotas personas, zelantes pro side, quæ corporaliter illos hareticos gladio materiali expugnarent, quos ipse gladio verbi Dei amputare non posset. Amonin. in Chron. P. III. tit. 23. c. 74. §. 2. Cette charité ne ressemble guere à celle du Vicaire; aussi a-t elle un prix bien dissérent. L'une sait décréter & l'autre caneniser ceux qui la prosessen.

langues qui nous font inconnues. Souvent, au contraire, nous aurions grand besoin que Dieu nous attestât la parole des hommes; il est bien sûr, au moins, qu'il eût pu nous donner la sienne, sans se fervir d'organes si suspects. Le Vicaire se plaint qu'il faille tant de témoignages humains pour certifier la parole Divine: que d'hommes, dit-il, entre Dieu & moi (s)!

Vous répondez. Pour que cette plainte fût sensée, M.T. C.F. il faudroit pouvoir conclure que la révélation est fausse dès qu'elle n'a point été faite à chaque homme en particulier; il faudroit pouvoir dire: Dieu ne peut exiger de moi que je croye ce qu'on m'assure qu'il a dit, dès que ce n'est pas directement à moi qu'il a

adresse sa parole (t).

Et tout au contraire, cette plainte n'est sensée qu'en admettant la vérité de la Révélation. Car si vous la supposez sausse, quelle plainte avez-vous à faire du moyen dont Dieu s'est servi, puis-

<sup>(</sup>f) Emi'e, Tome III, pag. 141.

<sup>(</sup>t) Mandement, in-4°., pag. 12., in-12.]

qu'il ne s'en ait servi d'aucun? Vous doit-il compte des tromperies d'un imposseur? Quand vous vous laissez duper, c'est votre saute & non pas la sienne. Mais lorsque Dieu, maître du choix de ses moyens, en choisit par présérence qui exigent de notre part tant de savoir & de si prosondes discussions, le Vicaire a-t-il tort de dire: » Voyons » toutesois; examinons, comparons » vérisions. O si Dieu eût daigné me » dispenser de tout ce travail, l'en au- » rois - je servi de moins bon cœur? » (u) »

Monseigneur, votre mineure est admirable! Il faut la transcrire ici toute entiere; j'aime à rapporter vos propres termes, c'est ma plus grande méchanceté.

Mais n'est-il donc pas une insinité de faits, même antérieurs à celui de la Révélation Chrétienne, dont il seroit absurde de douter? Par quelle autre voie que celle des témoignages humains l'Auteur luiméme a-t-il donc connu cette Sparte, cette Athène, cette Rome dont il vante se

<sup>(</sup>u) Fmile, ubi sugad.

les mœurs, & les héros? Que d'hommes entre lui & les Historiens qui ont conservé la mémoire de ces évenemens!

Si la matière étoit moins grave & que j'eusse moins de respect pour vous, cette manière de raisonner me four-niroit peut-être l'occasion d'égayer un peu mes Lecteurs; mais à Dieu ne plaise que j'oublie le ton qui convient au sujet que je traite, & à l'homme à qui je parle. Au risque d'être plat dans ma réponse, il me sussit de montrer que

vous vous trompez.

Considérez donc, de grace, qu'il est tout-à-sait dans l'ordre que des saits humains soient attestés par des témoignages humains. Ils ne peuvent l'être par nulle autre voie; je ne puis savoir que Sparte & Rome ont existé, que parce que des Auteurs contemporains me le disent, & entre moi & un autre homme qui a vécu loin de moi, il saut nécessairement des intermédiaires: mais pourquoi en saut-il entre Dieu & moi, & pourquoi en saut-il de si éloignés, qui en ont besoin de tant d'autres? Est-il simple, est-il naturel que Dieu ait été cher-

cher Moise pour parler à Jean Jacques Rousseau?

D'ailleurs nul n'est obligé sous peine de damnation de croire que Sparte ait existé; nul, pour en avoir douté, ne sera dévoré des slammes éternelles. Tout sait dont nous ne sommes pas les témoins, n'est établi pour nous que sur des preuves morales, & toute preuve morale est susceptible de plus & de moins. Croirai-je que la justice Divine me précipite à jamais dans l'enser, uniquement pour n'avoir pas su marquer bien exactement le point où une telle preuve devient invincible?

S'il y a dans le monde une histoire attestée, c'est celle des Wampirs. Rien n'y manque; procès verbaux, certificats de Notables, de Chirurgiens, de Curés, de Magistrats. La preuve juridique est des plus complettes. Avec cela, qui est-ce qui croit aux Wampirs? Serons-nous tous damnés pour n'y avoir

pas cru?

Quelque attestés que soient, au grê même de l'incrédule Cicéron, plusieurs des prodiges rapportés par Tite-Live, je les regarde comme autant de sables, & sûrement je ne suis pas le

feul. Mon expérience constante & celle de tous les hommes est plus forte en ceci que le témoignage de quelques-uns. Si Sparte & Rome ont été des prodiges elles mêmes, c'étoient des prodiges dans le genre moral; & comme on s'abuseroit en Laponie de fixer à quatre pieds la stature naturelle de l'homme, on ne s'abuseroit pas moins parmi nous de fixer la mesure des ames humaines sur celle des gens que l'on voit autour de soi.

Vous vous fouviendrez, s'il vous plaît, que je continue ici d'examiner vos raisonnemens en eux-mêmes, sans soutenir ceux que vous attaquez. Après ce mémoratif nécessaire, je me permettrai sur votre manière d'argumenter

encore une supposition.

Un habitant de la rue St. Jacques vient tenir ce discours à Monsseur l'Archevêque de Paris. » Monseigneur, je » sais que vous ne croyez ni à la béa » titude de Saint François Pâris, ni aux » miracles qu'il a plu à Dieu d'opérer » en public sur sa tombe, à la vûe de » la Ville du monde la plus éclairée » & la plus nombreuse. Mais je crois » devoir vous attester que je viens de

voir ressussiter le Saint en personne
dans le lieu où ses os ont été dé-

» polés. »

L'homme de la rue Saint-Jacques ajoûte à cela le détail de toutes les circonstances qui peuvent frapper le spectateur d'un pareil fait. Je suis persuadé qu'à l'ouie de cette nouvelle, avant de vous expliquer sur la foi que vous y ajoûtez, vous commencerez par interroger celui qui l'atteste, sur son état, fur ses sentimens, sur son Confesseur, fur d'autres articles semblables; & lorsqu'à fon air comme à ses discours vous aurez compris que c'est un pauvre Ouvrier, & que, n'ayant point à vous montrer de billet de confession, il vous confirmera dans l'opinion qu'il est Janféniste; » Ah! ah! « lui direz-vous d'unair railleur; » vous-êtes convulfion-» naire, & vous avez vû ressusciter » Saint Pâris? Cela n'est pas fort éton-» nant; vous avez tant vû d'autres merveilles! «

Toujours dans ma supposition, sans doute il insistera: il vous dira qu'il n'a point vû seul le miracle; qu'il avoit deux ou trois personnes avec lui qui

ont vû la même chose, & que d'autres à qui il l'a voulu raconter disent l'avoir aussi vû eux-mêmes. Là-dessus vous demanderez si tous ces témoins étoient Jansénistes? » Oui, Monseigneur, « » dira-t-il: » mais n'importe; ils sont » en nombre suffisant, gens de bonnes » mœurs, de bon sens, & non recu
siables; la preuve est complette, & » rien ne manque à notre déclaration » pour constater la vérité du fait. «

D'autres Evêques moins charitables enverroient chercher un Commissaire & lui configneroient le bon-homme honoré de la vision glorieuse, pour en aller rendre grace à Dieu aux petitesmaisons. Pour vous, Monseigneur, plus humain, mais non plus crédule, après une grave réprimande vous vous contenterez de lui dire : » je sais que z deux ou trois témoins, honnêtes gens » & de bon sens, peuvent attester la » vie ou la mort d'un homme; mais » je ne sais pas encore combien il en » faut pour constater la résurrection » d'un Janséniste. En attendant que je » l'apprenne, allez, mon enfant, tâcher de fortifier vôtee cerveau creux.

Je vous dispense du jeûne, & voilà de quoi vous faire de bon bouillon. «

C'est à-peu-près, Monseigneur, ce que vous diriez, & ce que diroit tout autre homme sage à votre place. D'où je concluds que, même selon vous, & selon tout autre homme sage, les preuves morales suffisantes pour constater les faits qui sont dans l'ordre des possibilités morales, ne suffisent plus pour constater des faits d'un autre ordre & purement surnaturels: sur quoi je vous laisse juger vous-même de la justesse de votre comparaison.

Voici pourtant la conclusion triomphante que vous en tirez contre moi. Son scepticisme n'est donc ici sondé que sur l'intérêt de son incrédulité (x). Monseigneur, si jamais elle me procure un Evêché de cent mille livres de rente, vous pourrez parler de l'intérêt de mon

incrédulité.

Continuons maintenant à vous transcrire, en prenant seulement la liberté

<sup>[</sup>x] Mandement, in-4°., pag. 12., in-12.; pag. xxij.

de restituer au besoin les passages de mon Livre que vous tronquez.

∞ Qu'un homme, ajoûic-t-il plus loin, » vienne nous tenir ce langage: Mor-» tels, je vous annonce les volontés du » Très-Haut; reconnoissez à ma voix ∞ celui qui m'envoie. J'ordonne au » Soleil de changer son cours, aux » étoiles de former un autre arrange-» ment, aux montagnes de s'applanir, » aux flots de s'élever, à la terre de » prendre un autre aspect: à ces mer-» veilles qui ne reconnoîtra pas à l'inf-» tant le Maître de la nature? « Qui ne croiroit, M. T. C. F., que celui qui s'exprime de la sorte ne demande qu'à voir des miracles pour être Chrétien?

Bien plus que cela, Monseigneur;

puisque je n'ai pas même besoin des miracles pour être Chrétien. Ecoutez toute-fois, ce qu'il ajoûte:

Reste ensin, dit-il, l'examen le plus » important dans la doctrine annoncée; » car puisque ceux qui disent que Dieu » fait ici-bas des miracles, prétendent » que le Diable les imite quelquesois, » avec les prodiges les mieux confta-» tés, nous ne sommes pas plus avanse cés qu'auparavant, & puisque les Ma-

» giciens de Pharaon osoient, en pré-» sence même de Moise, faire les mêmes signes qu'il faisoit par l'ordre exprès de Dieu, pourquoi dans son » absence n'eussent-ils pas, aux mêmes » titres, prétendu la même autorité? » Ainsi donc , après avoir prouvé la doctrine par le miracle, il faut prouver le miracle par la doctrine, de peur de prendre l'œuvre du Démon pour l'œuvre de Dieu (y). Que faire » en pareil cas pour éviter le dialèle? Dune feule chose; revenir au raison-» nement, & laisser-là les miracles. ∞ Mieux eût valu n'y pas recourir. « C'est dire; qu'on me montre des miracles, & je croirai. Oui, Monseigneur, c'est dire; qu'on me montre des miracles & je croirai aux miracles. C'est dire; qu'on me montre des mi-

racles, & je refuserai encore de croire. Oui, Monseigneur, c'est dire, selon

avec le texte, à l'imitation de M. de Beaumont. Le Lecteur pourra consulter l'un & l'autre dans le Livre même. Iome III, pag. 145 & suiv.

le précepte même de Moïse (z); qu'on me montre des miracles, & je resuserai encore de croire une doctrine absurde & déraisonnable qu'on voudroit étayer par eux. Je croirois plutôt à la magie que de reconnoître la voix de Dieu dans des leçons contre la raison.

J'ai dit que c'étoit-là du bon sens le plus simple, qu'on n'obscurciroit qu'avec des distinctions tout au moins trèssubtiles: c'est encore une de mes prédictions; en voici l'accomplissement.

Quand une doctrine est reconnue vraie, divine, sondée sur une révélation certaine, on s'en sert pour juger des miracles, c'est-à-dire, pour rejetter les prétendus prodises que des imposseurs voudroient opposer à cette doctrine. Quand il s'agit d'une doctrine nouvelle qu'on annonce comme émanée du sein de Dieu, les miracles sont produits en preuves; c'est-à-dire, que celui qui prend la qualité d'Envoyé du Très-Haut, consirme sa Mission, sa prédication par des miracles qui sont le témoignage même de la Divinité. Ainsi la doctrine & les mi-

<sup>(7)</sup> Deutéronome, cap. XIII.

racles sont des argumens respectifs dont on fait usage, selon les divers points de vue où l'on se place dans l'étude & dans l'enseignement de la Religion. Il ne se trouve-là, ni abus du raisonne-ment, ni sophisme ridicule, ni cercle vicieux (a).

Le Lecteur en jugera. Pour moi je n'ajoûterai pas un feul mot. J'ai quelquefois répondu ci-devant avec mes passages; mais c'est avec le vôtre que je veux vous répondre ici.

Où est donc, M. T. C. F., la bonnefoi philosophique dont se pare cet Ecrivain?

Monseigneur, je ne me suis jamais piqué d'une bonne-foi philosophique; car je n'en connois pas de telle. Je n'ose même plus trop parler de la bonne-foi Chrétienne, depuis que les soi-disans Chrétiens de nos jours trouvent si mauvais qu'on ne supprime pas les objections qui les embarrassent. Mais pour la bonne-foi pure & simple, je demande laquelle de la mienne ou de la vôtre est la plus facile à trouver ici?

<sup>(</sup>a) Mandement, in-4°., pag. 13., in-127, pag. xxiij.

Plus j'avance, plus les points à traiter deviennent intéressans. Il faut donc continuer à vous transcrire. Je voudrois dans des discussions de cette importance ne pas omettre un de vos mots.

On croiroit qu'après les plus grands efforts pour décréditer les témoignages humains qui attestent la révélation Chrétienne, le même Auteur y désère cependant de la manière la plus positive, la

plus solemnelle.

On auroit raison, sans doute, puisque je tiens pour révélée toute doctrine où je reconnois l'esprit de Dieu. Il faut seulement ôter l'amphibologie de votre phrase; car si le verbe relatif y défère se rapporte à la Révélation Chrétienne, vous avez raison; mais s'il fe rapporte aux témoignages humains, vous avez tort. Quoi qu'il en soit, je prends acte de votre témoignage contre ceux qui osent dire que je rejette toute révélation; comme si c'étoit rejetter une doctrine que de la reconnoître sujette à des difficultés infolubles à l'esprit humain; comme si c'étoit la rejetter que ne pas l'admettre sur le témoignage des hommes, lorsqu'on a d'autres preuves équivalentes

ou supérieures qui dispensent de cellelà? Il est vrai que vous dites conditionnellement, on croiroit; mais on croiroit fignifie on croit, lorsque la raison d'exception pour ne pas croire se réduit à rien, comme on verra ci-après de la vôtre. Commençons par la preuve affirmative.

Il faut pour vous en convaincre, M. T. C. F. & en même tems pour vous édifier, mettre sous vos yeux cet endroit de son ouvrage. » J'avoue que la ma-» jesté des Ecritures m'étonne ; la » sainteté de l'Evangile (b) parle à » mon cœur. Voyez les Livres des » Philosophes, avec toute leur pompe; » qu'ils sont petits près de celui-là! » Se peut-il qu'un Livre à la sois si » fublime & si simple soit l'ouvrage

<sup>(</sup>b) La négligence avec laquelle M. de Beaumont me transcrit lui a fait faire ici deux changemens dans une ligne. Il a mis, la majeste de l'Ecriture, au lieu de , la majesté des Ecritures: & il a mis, la sainteté de l'Écriture, au lieu de, la sainteté de l'Evangile. Ce n'est pas, à la vérité, me faire dire des hérésies; mais c'est me faire parler bien niaisement.

» des hommes? Se peut-il que celui » dont il fait l'histoire ne soit qu'un » homme lui-même? Est-ce là le ton » d'un enthousiaste ou d'un ambitieux » sectaire? Quelle douceur, quelle pu-» reté dans ses mœurs! quelle grace nouchante dans ses instructions! ∞ quelle élévation dans ses maximes! quelle profonde sagesse dans ses discours! quelle présence d'esprit, » quelle finesse & quelle justesse dans » ses réponses! quel empire sur ses passions! Où est l'homme, où est le s Sage qui fait agir, fouffrir & mourir ⇒ fans foiblesse & fans oftentation (c)? Duand Platon peint son juste imamaginaire couvert de tout l'opprobre

<sup>(</sup>c) Je remplis, selon ma cuutume, les lacunes faites par M. de Beaumont; non qu'absolument celles qu'il fait ici soient insidieuses, comme en d'autres endroits; mais parce que le défaut de suite & de liaison affoiblit le passage quand il est tronqué; & aussi parce que mes persécuteurs supprimant avec soin tout ce que j'ai dit de si bon cœur en saveur de la Religion, il est bon de le rétablir à mesure que l'occason s'en trouve.

o du crime, & digne de tous les prix de la vertu, il peint trait pour trait » Jésus Christ: la ressemblance est si » frappante que tous les Pères l'ont » fentie, & qu'il n'est pas possible de » s'y tromper. Quels préjugés, quel » aveuglement ne faut-il point avoir » pour oser comparer le fils de So-» phronisque au fils de Marie? Quelle » distance de l'un à l'autre! Socrate mourant fans douleurs, fans ignominie, foutint aisément jusqu'au bout » fon personnage, & si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on douteroit si Socrate, avec tout son esprit, p fut autre chose qu'un Sophiste. Il p inventa, dit-on, la morale. D'autres » avant lui l'avoient mise en pratique; » il ne fit que dire ce qu'ils avoient » fait, il ne fit que mettre en leçons » leurs exemples. Aristide avoit été » juste avant que Socrate eût dit ce » que c'étoit que justice ; Léonidas » étoit mort pour son pays avant que » Socrate eût fait un devoir d'aimer » la patrie; Sparte étoit sobre avant » que Socrate eût loué la fobriété: » avant qu'il eût défini la vertu, Sparte Tome VI.

» abondoit en hommes vertueux. Mais » où Jésus avoit-il pris parmi les siens » cette morale élevée & pure, dont » lui seul a donné les leçons & l'exemple? Du fein du plus furieux fanatifme la plus haute sagesse se fit enten-» dre, & la simplicité des plus hé-» roïques vertus honora le plus vil de » tous les Peuples. La mort de Socrate » philosophant tranquillement avec ses » amis, est la plus douce qu'on puisse » desirer; celle de Jésus expirant dans » les tourmens, injurié, raillé, maudit » de tout un Peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate prenant la coupe empoisonnée bénit » celui qui la lui présente & qui pleure. » Jésus, au milieu d'un supplice af-" freux, prie pour ses bourreaux achar-» nés. Oui, fi la vie & la mort de Socrate font d'un Sage, la vie & la mort de Jésus sont d'un Dieu. Dirons-nous que l'histoire de l'Evangile est inventée à plaisir? Non; ce n'est pas ainsi qu'on invente, & les faits de Socrate, dont personne ne doute, font moins attestés que ceux de » Jésus-Christ. Au fond c'est reculer

» la difficulté sans la détruire. Il seroit » plus inconcevable que plusieurs hom-» mes d'accord eussent fabriqué ce Li-» vre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait » fourni le sujet. Jamais des Auteurs » Juiss n'eussent trouvé ni ce ton ni » cette morale, & l'Evangile a des » caractères de vérité si grands, si frap-» pans, si parfaitement inimitables, que » l'inventeur en seroit plus étonnant

» que le Héros (d) «.

(e) Il seroit difficile, M.T.C.F., de rendre un plus bel hommage à l'authenticité de l'Évangile. Je vous sais gré, Monseigneur, de cet aveu; c'est une injustice que vous avez de moins que les autres. Venons maintenant à la preuve négative qui vous fait dire on croiroit, au-lieu d'on croit.

Cependant l'Auteur ne la croit qu'en conséquence des témoignages humains. Vous vous trompez, Monseigneur; je la reconnois en conséquence de l'Évangile & de la sublimité que j'y vois,

<sup>(</sup>d) Emile, Tom. III, pag. 179. & suiv.

<sup>(</sup>e) Mandem.nt, in-4°., pag. 14., in-12; pag. xxv.

fans qu'on me l'atteste. Je n'ai pas besoin qu'on m'affirme qu'il y a un Evangile lorsque je le tiens. Ce sont toujours des hommes qui lui rapportent ce que d'autres hommes ont rapporté. Eh! point du tout; on ne me rapporte point que l'Evangile existe : je le vois de mes propres yeux, & quand tout l'Univers me soutiendroit qu'il n'existe pas, je saurois très-bien que tout l'Univers ment, ou se trompe. Que d'hommes entre Dieu & lui? Pas un seul. L'Evangile est la pièce qui décide, & cette pièce est entre mes mains. De quelque pièce est entre mes mains. De quelque manière qu'elle y soit venue, & quelque Auteur qui l'ait écrite, j'y reconnois l'esprit Divin: cela est immédiat autant qu'il peut l'être; il n'y a point d'hommes entre cette preuve & moi; & dans le sens où il y en auroit, l'historique de ce Saint-Livre, de ses Auteurs, du tems où il a été composé, &c. rentre dans les discussions de critique où la preuve morale est admise tique où la preuve morale est admise. Telle est la réponse du Vicaire Savoyard.

Le voilà donc bien évidemment en contradiction avec lui même; le voild confondu par ses propres aveux. Je vous

laisse jouir de toute ma consusion. Par quel étrange aveuglement a-t-il donc pu ajoûter? » Avec tout cela ce même » Evangile est plein de choses incroya- » bles, de choses qui répugnent à la » raison, & qu'il est impossible à tout » homme sensé de concevoir ni d'ad- » mettre. Que faire au milieu de toutes » ces contradictions? Etre toujours » modeste & circonspect; respecter en » silence (f) ce qu'on ne sauroit ni

<sup>(</sup> f ) Pour que les hommes s'imposent ce respect & ce silence, il faut que quelqu'un leur dise une fois les raisons d'en user ainsi Celui qui connoît ces raisons peut les dire: mais ceux qui censurent & n'en disent point, pourroient se taire. Parler au Public avec franchise, avec fermeté est un droit commun à tous les hommes, & même un devoir en toutes chose utile: mais il n'est guères permis à un particulier d'en censurer publiquement un autre : c'est s'attribuer une trop grande supériorité de vertus, de talens, de lumières. Voilà pourquoi je ne me suis jamais ingéré de critiquer ni réprimander personne. J'ai dit à mon siècle des vérités dures, mais je n'en ai dit à aucun en particulier, & s'il m'est arrivé d'attaquer & nommer quelques Livres, je n'ai jamais parlé des Auteurs vivans qu'avec toute sorte de bienséance & d'égards. On voit comment ils me les ren-G iii

rejetter ni comprendre, & s'humilier devant le Grand Etre qui seul sait la vérité. Voilà le scepticisme involontaire où je suis resté. Mais le scepticisme, M. T. (.F., peut-il donc être involontaire, lorsqu on resuse de se soumettre à la doctrine d'un Livre qui ne sauroit être inventé par les hommes; lorsque ce Livre porte des caractères de vérité si grands, si frappans, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en seroit plus étonnant que le Heros? C'est bien ici qu'on peut dire que l'iniquité a menti contre elle-même (g).

Monseigneur, vous me taxez d'iniquité sans sujet; vous m'imputez souvent des mensonges & vous n'en montrez aucun. Je m'impose avec vous une maxime contraire, & j'ai quelquesois

lieu d'en user.

Le scepticisme du Vicaire est involontaire par la raison même qui vous

(g) Mandement, in-42., pag. 14., in-12.,

pag. xxvj.

dent. Il me semble que tous ces Messieurs qui se mettent si sièrement en avant pour m'en-seigner l'humilité, trouvent la leçon meilleure à donner qu'à suivre.

fait nier qu'il le soit. Sur les soibles autorités qu'on veut donner à l'Evangile, il le rejetteroit par les raisons déduites auparavant, si l'esprit Divin qui brille dans la morale & dans la doctrine de ce Livre ne lui rendoit toure la force qui manque au témoignage des hommes sur un tel point. Il admet donc ce Livre Sacré avec toutes les choses admirables qu'il renferme & que l'esprit humain peut entendre; mais quant aux choses incroyables qu'il y trouve, lesquelles répugnent à sa raison, & qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre, il les respecte en silence sans les comprendre ni les rejetter, & s'humilie devant le Grand Etre qui seul sait la vérité. Tel est son scepticisme; & ce scepticisme est bien involontaire, puisqu'il est fondé sur des preuves invincibles de part & d'autre, qui forcent la raison de rester en suspens. Ce scepticisme est celui de tout Chrétien raisonnable & de bonnefoi qui ne veut savoir des choses du Ciel que celles qu'il peut comprendre, celles qui importent à sa conduite, & qui rejette avec l'Apôtre les questions G iv

peu sensées, qui sont sans instruction, & qui n'engendrent que des combats (h).

D'abord vous me faites rejetter la révélation pour m'en tenir à la Keligion naturelle, & premièrement, je n'ai point rejetté la révélation. Ensuite vous m'accusez de ne pas admettre même la Religion naturelle, ou du moins de n'en pas reconnoître la nécessité; & votre unique preuve est dans le passage suivant que vous rapportez.,, Si je me » trompe, c'est de bonne-soi. Cela ⇒ suffit (i) pour que mon erreur ne me » vous tromperiez de même, il y auroit » peu de mal à cela. " C'est-à-dire, continue -vous, que selon lui il suffit de se persuader qu'on est en possession de la vérité; que cette persuasion, sût-elle accompagnée des plus monstrueuses erreurs, ne peut jamais être un sujet de reproche; qu'on doit toujours regarder comme un homme sage & religieux, ce-

<sup>(</sup>h) Timoth., Cap. II., v. 23. (i) Emile, Tom. III., pag. 21. M. de Beaumont a mis : cela me suffit.

lui qui, adoptant les erreurs mêmes de l'Athéisme, dira qu'il est de bonne-foi. Or n'est-ce pas là ouvrir la porte à toutes les superstitions, à tous les systèmes fanatiques, à tous les délires de l'esprit humain (k)?

Pour vous, Monseigneur, vous ne pourrez pas dire ici comme le Vicaire; si je me trompe, c'est de bonne-foi: car c'est bien évidemment à dessein qu'il vous plaît de prendre le change & de le donner à vos Lecteurs; c'est ce que je m'engage à prouver sans réplique, & je m'y engage ainsi d'avance, asin que vous y regardiez de plus près.

La profession du Vicaire Savoyard est composée de deux parties. La première, qui est la plus grande, la plus importante, la plus remplie de vérités frappantes & neuves, est destinée à combattre le moderne matérialisme, à établir l'existence de Dieu & la Religion naturelle avec toute la force dont l'Auteur est capable. De celle-là, ni vous, ni les Prêtres n'en parlez point; parce

<sup>(</sup>k) Mandement, in-4°., pag. 15., in-12., pag. xxvij.

qu'elle vous est fort indissérente, & qu'au fond la cause de Dieu ne vous touche guères, pourvû que celle du Clergé soit en sûreté.

La seconde, beaucoup plus courte, moins réguliere, moins approfondie, propose des doutes & des difficultés fur les révélations en général, donnant pourtant à la nôtre sa véritable certitude dans la pureté, la sainteté de sa doctrine, & dans la sublimité toute Divine de celui qui en fut l'Auteur. L'objet de cette seconde partie est de rendre chacun plus réservé, dans sa Religion, à taxer les autres de mauvaisefoi dans la leur, & de montrer que les preuves de chacune ne sont pas tellement démonstratives à tous les yeux qu'il faille traiter en coupables ceux qui n'y voient pas la même clarté que nous. Cette seconde partie écrite avec toute la modestie, avec tout le respect convenable, est la seule qui ait attiré votre attention & celle des Magistrats. Vous n'avez eu que des bu-chers & des injures pour résuter mes raisonnemens. Vous avez vû le mal dans le doute de ce qui est douteux; vous n'avez point vû le bien dans la

preuve de ce qui est vrai.

En effet, cette première partie, qui contient ce qui est vraiment essenciel à la Religion, est décisive & dogmatique. L'Auteur ne balance pas, n'hésite pas. Sa conscience & sa raison le déterminent d'une manière invincible. Il croit, il affirme: il est fortement persuadé.

Il commence l'autre au contraire par déclarer que l'examen qui lui reste à faire est bien dissérent; qu'il n'y voit qu'embarras, mystère, obscurité; qu'il n'y porte qu'incertitude & désiance; qu'il n'y faut donner à ses discours que l'autorité de la raison; qu'il ignore luimême s'il est dans l'erreur, & que toutes ses affirmations ne sont ici que des raisons de douter (l). Il propose donc ses objections, ses difficultés, ses doutes. Il propose aussi ses grandes & sortes raisons de croire; & de toute cette discussion résulte la certitude des dogmes essenciels & un scepticisme respectueux sur les autres. A la fin de

<sup>(1)</sup> Emile, Tom. III., 1a. 131.

cette seconde partie il insiste de nouveau sur la circonspection nécessaire en l'écoutant. Si jétois plus sûr de moi, j'aurois, dit-il, pris un ton dogmatique & décisif; mais je suis homme, ignorant, sujet à l'erreur: que pouvois-je faire? Je vous ai ouvert mon cœur sans réserve; ce que je tiens pour sûr, je vous l'ai donné pour tel: je vous ai donné mes doutes pour des doutes, mes opinions pour des opinions; je vous ai dit mes raisons de douter & de croire. Maintenant c'est à vous de juger (m).

Lors donc que dans le même écrit l'Auteur dit; Si je me trompe, c'est de bonne-foi; cela sussit pour que mon erreur ne me soit pas imputée à crime; je demande à tout Lecteur qui a le sens commun & quelque sincérité, si c'est sur la première ou sur la seconde partie que peut tomber ce soupçon d'être dans l'erreur; sur celle où l'Auteur assirme, ou sur celle où il balance? Si ce soupçon marque la crainte de croire en Dieu mal à propos, ou celle d'avoir à tort des doutes sur la révélation?

<sup>(</sup>m) Ibid : rag. 192.

Vous avez pris le premier parti contre toute raison, & dans le seul desir de me rendre criminel; je vous désie d'en donner aucun autre motif. Mon-seigneur, où sont, je ne dis pas l'équité, la charité Chrétienne, mais le bon-sens & l'humanité?

Quand vous auriez pu vous tromper sur l'objet de la crainte du Vicaire, le texte seul que vous rapportez vous eût désabusé malgré vous. Car lorsqu'il dit; cela suffit pour que mon erreur ne me soit pas imputée à crime, il reconnoit qu'une pareille erreur pourroit être un crime, & que ce crime lui pourroit être imputé, s'il ne procédoit pas de bonne-foi : mais quand il n'y auroit point de Dieu, où feroit le crime de croire qu'il y en a un? Et quand ce seroit un crime, qui estce qui le pourroit imputer? La crainte d'être dans l'erreur ne peut donc ici tomber fur la Religion naturelle, & le discours du Vicaire seroit un vrait galimathias dans le sens que vous lui prêtez. Il est donc impossible de déduire du passage que vous rapportez, que je n'admets pas la Religion natu-relle ou que je n'en reconnois pas la nécessité; il est encore impossible d'en déduire qu'on doive toujours, ce sont vos termes, regarder comme un homme sage & Religieux celui qui, adoptant les erreurs de l'Athéisme, dira qu'il est de bonne-soi; & il est même impossible que vous ayez cru cette déduction légitime. Si cela n'est pas démontré, rien ne sauroit jamais l'être, ou il saut

que je sois un insensé.

Pour montrer qu'on ne peut s'autoriser d'une mission Divine pour débiter des absurdités, le Vicaire mer aux prises un Inspiré, qu'il vous plaît d'appeller Chrétien, & un raisonneur, qu'il vous plaît d'appeller incrédule, & il les fait disputer chacun dans leur langage, qu'il désapprouve, & qui trèssûrement n'est ni le sien ni le mien (n). Là-dessus vous me taxez d'une insigne mauvaise-soi (o), & vous prouvez cela par l'ineptie des discours du premier. Mais si ces discours sont ineptes, à quoi donc le reconnoissez-vous pour

<sup>(</sup>n) Emile, Tom. III., pag. 151.

<sup>(</sup>o) Mandement, in-4°, pag. 15., in-12.2 pag. xxviij.

Chrétien? Et si le raisonneur ne réfute que des inepties, quel droit avezvous de le taxer d'incrédulité? S'ensuit-il des inepties que débite un Inspiré, que ce soit un catholique; & de celles que réfute un raisonneur, que ce soit un mécréant? Vous auriez bien pû, Monseigneur, vous dispenser de vous reconnoître à un langage si plein de bile & de déraison; car vous n'aviez pas encore donné votre Mandement.

Si la raison & la révélation étoient opposées l'une à l'autre, il est constant, dites-vous, que Dieu seroit en contradiction avec lui même (p). Voilà un grand aveu que vous nous faites-là: car il est sûr que Dieu ne se contredit point. Vous dites, ô Impies, que les dogmes que nous regardons comme révelés combattent les vérités éternelles: mais il ne suffit pas de le dire. J'en conviens; tâchons de faire plus.

Je suis sûr que vous pressentez d'a-vance où j'en vais venir. On voit que vous passez sur cet article des mystères

<sup>(</sup>p) Mandement, in-49., pag. 15, 16., in-12. pag. xxviij.

comme sur des charbons ardens; vous osez à peine y poser le pied. Vous me sorcez pourtant à vous arrêter un moment dans cette situation douloureuse. J'aurai la discrétion de rendre ce moment le plus court qu'il se pourra.

Vous conviendrez bien, je pense, qu'une de ces vérités éternelles qui servent d'élémens à la raison, est que la partie est moindre que le tout; & c'est pour avoir affirmé le contraire que l'Inspiré vous paroît tenir un discours plein d'inepties. Or selon votre doctrine de la transubstanciation, lorsque Jésus sit la dernière Cène avec ses disciples & qu'ayant rompu le pain il donna son corps à chacun d'eux, il est clair qu'il tint son corps entier dans sa main, &, s'il mangea lui-même du pain consacré, comme il put le saire; il mit sa tête dans sa bouche.

Voilà donc bien clairement, bien précifément la partie plus grande que le tout, & le contenant moindre que le contenu. Que dites-vous à cela, Monseigneur? Pour moi, je ne vois que M. le Chevalier de Causans qui puisse vous tirer d'affaire.

Je sais bien que vous avez encore

la ressource de Saint-Augustin; mais c'est la même. Après avoir entassé sur la Trinité sorce discours inintelligibles, il convient qu'ils n'ont aucun sens; mais, dit naïvement ce Père de l'Eglise, on s'exprime ainsi, non pour dire quelque chose, mais pour ne pas rester muet (q).

Tout bien considéré, je crois; Monseigneur, que le parti le plus sûr que vous ayez à prendre sur cet article & sur beaucoup d'autres, est celui que vous avez pris avec M, de Montazet,

& par la même raison.

La mauvaise-soi de l'Auteur d'Emile n'est pas moins révoltante dans le langage qu'il fait tenir à un Catholique prétendu (r). » Nos Catholiques, lui fait-il dire, sont grand bruit de l'autorité » de l'Eglise: mais que gagneut-ils à » cela, s'il leur saut un aussi grand » appareil de preuves pour cette au-

<sup>(</sup>q) Diclum est tamen tres personæ, non ut aliquid diceretur, sed ne taceretur. August. de Trinit., Liv. V., c. 7

<sup>(</sup>r) Mandement, in-4°., pag. 15., in-12., pag. xxvj.

» torité qu'aux autres sectes pour éta-» blir directement leur doctrine? L'Ep glise décide que l'Eglise a droit de » décider. Ne voilà-t-il pas une auvoit, M. T. C. F., d entendre cet Imposteur, que l'autorité de l'Eglise n'est prouvée que par ses propres décisions, & qu'elle procéde ainsi; je décide que je suis infaillible; donc je le suis? Imputation calomnieuse, M. T. C. F. Voilà, Monseigneur, ce que vous assurez: il nous reste à voir vos preuves. En attendant, oseriez-vous bien affirmer que les Théologiens Catholiques n'ont jamais établi l'autorité de l'Eglise par l'autorité de l'Eglise, ut in Je virtualiter reflexam? S'ils l'ont fait, je ne les charge donc pas d'une imputation calomnieuse.

(s) La constitution du Christianisme; l'esprit de l'Evangile, les erreurs mêmes la foiblesse de l'esprit humain tendent à démontrer que l'Eglise établie par Jésus Christ, est une Eglise infaillible. Monseigneur, vous commencez, par

<sup>(</sup>f) Manaemene, Ibid.

nous payer-là de mots qui ne nous donnent pas le change. Les discours vagues ne sont jamais preuve, & toutes ces choses qui tendent à démontrer, ne démontrent rien. Allons donc tout d'un coup au corps de la démonstration: le voici.

Nous assurons que, comme ce Divin Législateur a toujours enseigné la vérité, son Eglise l'enseigne aussi toujours (t).

Mais qui êtes-vous, vous qui nous assurez cela pour toute preuve? Ne seriez-vous point l'Eglise ou ses ches? A vos manières d'argumenter vous paroissez compter beaucoup sur l'assistance du Saint-Esprit. Que dites-vous donc, & qu'a dit l'Imposteur? De grace, voyez cela vous-même; car je n'ai pas le courage d'aller jusqu'au bout.

Je dois pourtant remarquer que toute la force de l'objection que vous attaquez si bien, consiste dans cette phrase que vous avez eu soin de sup-

<sup>(</sup>t) Ibid. Cet endroit mérite d'être lu dans le Mandement même.

primer à la fin du passage dont il s'agit. Sortez de-là, vous rentrez dans toutes

nos discussions (u).

En effet, quel est ici le raisonnement du Vicaire? Pour choisir entre les Religions diverses, il faut, dit-il, de deux choses l'une; ou entendre les preuves de chaque secte & les comparer; ou s'en rapporter à l'autorité de ceux qui nous instruisent. Or le premier moyen suppose des connoissances que peu d'hommes sont en état d'acquérir, & le second justifie la croyance de chacun dans quelque Religion qu'il naisse. Il cite en exemple la Religion Catholique où l'on donne pour loi l'autorité de l'Eglise, & il établit là-dessus ce second dilemme: ou c'est l'Eglise qui s'attribue à ellemême cette autorité, & qui dit : je décide que je suis infaillible; donc je le suis; & alors elle tombe dans le fophisme appellé cercle vicieux : ou elle prouve qu'elle a reçu cette autorité de Dieu; & alors il lui faut un aussi grand appareil de preuves pour mon-

<sup>[</sup>u] Emile, Tom. III, pag. 165.

trer qu'en effet elle a reçu cette autorité, qu'aux autres sectes pour établir directement leur doctrine : il n'y a donc rien à gagner pour la facilité de l'instruction, & le Peuple n'est pas plus en état d'examiner les preuves de l'autorité de l'Eglise chez les Catholiques, que la vérité de la doctrine chez les Protestans. Comment donc se déterminera-t-il d'une manière raisonnable, autrement que par l'autorité de ceux qui l'instruisent? Mais alors le Turc se déterminera de même. En quoi le Turc est-il plus coupable que nous? Voilà, Monseigneur, le raisonnement auquel vous n'avez pas répondu, & auquel je doute qu'on puisse répondre (x).

<sup>(</sup>x) C'est ici une de ces objections terribles auxquelles ceux qui m'attaquent se gardent bien de toucher. Il n'y a rien de si commode que de répondre avec des injures & de saintes déclamations; on élude aisément tout ce qui embarrasse. Aussi faut-il avouer qu'en se chamaillant entr'eux, les Théologiens ont bien des ressources qui leur manquent vis-àvis des ignorans, & auxquelles il saut alors suppléer comme ils peuvent. Ils se payent réciproquement de mille suppositions gratuites

Votre franchise Episcopale se tire d'assaire en tronquant le passage de l'Auteur de mauvaise-soi.

Grace au Ciel j'ai fini cette ennuyeufe tâche. J'ai suivi pied-à-pied vos raifons, vos citations, vos censures, &
j'ai fait voir qu'autant de fois que vous
avez attaqué mon livre, autant de fois
vous avez eu tort. Il reste le seul article du Gouvernement, dont je veux
bien vous faire grace; très-sûr que
quand celui qui gémit sur les misères
du Peuple, & qui les éprouve, est
accusé par vous d'empoisonner les
sources de la félicité publique, il n'y
a point de Lecteur qui ne sente ce que
vaut un pareil discours. Si le Traité
du Contract Social n'existoit pas, &
qu'il fallût prouver de nouveau les
grandes vérités que j'y développe, les

qu'on n'ose recuser quand on n'a rien de mieux à donner soi-meme. Telle est ici l'invention de je ne sais quelle soi insuse qu'ils obligent Dieu, pour les tirer d'affaire de transmettre du père à l'ensant. Mais ils reservent ce jargon pour disputer avec les Docteurs; s'ils s'en servoient avec nous autres protanes, ils auroient peur qu'on ne se moquat d'eux.

complimens que vous faites à mes dépens aux Puissances, seroient un des faits que je citerois en preuve, & le fort de l'Auteur en seroit un autre encore plus frappant. Il ne me reste plus rien à dire à cet égard; mon seul exemple a tout dit, & la passion de l'intérêt particulier ne doit point souiller les vérités utiles. C'est le Décret contre ma personne, c'est mon Livre brûlé par le bourreau, que je transmets à la postérité pour plèces justificatives: mes sentimens sont moins bien établis par mes Ecrits que par mes malheurs.

Je viens, Monseigneur, de discuter tout ce que vous alléguez contre mon Livre. Je n'ai pas laissé passer une de vos propositions sans examen; j'ai fait voir que vous n'avez raison dans aucun point, & je n'ai pas peur qu'on résute mes preuves; elles sont au-dessus de toute réplique ou régne le sens-com-

mun.

Cependant quand j'aurois eu tort en quelques endroits, quand j'aurois eu touiours tort, quelle indulgence ne méritoit point un Livre où l'on sent par-tout, même dans les erreurs, même

dans le mal qui peut y être, le sincère amour du bien & le zèle de la vérité? un Livre où l'Auteur, si peu affirmatif, si peu décisif, avertit si souvent ses Lecteurs de se défier de ses idées, de peser ses preuves, de ne leur donner que l'autorité de la raison? un Livre qui ne respire que paix, douceur, patience, amour de l'ordre, obéissance aux Loix en toute chose, & même en matière de Religion? un Livre enfin où la cause de la Divinité est si bien défendue, l'utilité de la Religion si bien établie; où les mœurs sont si respectées, où l'arme du ridicule est si bien ôtée au vice, où la méchanceté est peinte si peu sensée, & la vertu si aimable? Eh! quand il n'y auroit pas un mot de vérité dans cet Ouvrage, on en devroit honorer & chérir les rêveries, comme les chimères les plus douces qui puissent flatter & nourrir le cœur d'un homme de bien. Oui, je ne crains point de le dire, s'il existoit en Europe un seul Gouvernement vraiment éclairé, un Gouvernement dont les vûes fussent vraiment utiles & saines, il eût rendu des honneurs publics à l'Auteur

l'Auteur d'Emile, il lui eût élevé des statues. Je connoissois trop les hommes pour attendre d'eux de la reconnoissance; je ne les connoissois pas assez, je l'avoue, pour attendre ce qu'ils ont fait.

Après avoir prouvé que vous avez mal raisonné dans vos censures, il me reste à prouver que vous m'avez calomnié dans vos injures: mais puisque vous ne m'injuriez qu'en vertu des torts que vous m'imputez dans mon Livre, montrer que mes prétendus torts ne sont que les vôtres, n'est-ce pas dire assez que les injures qui les suivent ne doivent pas être pour moi? Vous chargez mon Ouvrage des épithètes les plus odieuses, & moi je suis un homme abominable, un téméraire, un impie, un imposteur. Charité Chrétienne, que vous avez un étrange langage dans la bouche des Ministres de Jésus Christ!

Mais vous qui m'olez reprocher des blasphêmes, que faites-vous quand vous prenez les Apôtres pour complices des propos offensans qu'il vous plast de tenir sur mon compte? A vous entendre, on croiroit que Saint Paul m'a Tome VI.

fait l'honneur de songer à moi, & de prédire ma venue comme celle de l'Antechrist. Et comment l'a-t-il prédite, je vous prie? Le voici. C'est le début de votre Mandement.

Saint Paul a prédit, mes très chers Freres, qu'il viendroit des jours périlleux où il y auroit des gens amateurs d'euxmêmes, fiers, Juperbes, blasphémateurs, impies, calomniateurs, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu; des hommes d'un esprit corrompu, & pervertis dans la foi (y).

Je ne conteste assurément pas que cette prédiction de Saint Paul ne soit très-bien accomplie; mais s'il eût prédit, au contraire, qu'il viendroit un tems où l'on ne verroit point de ces gens-là, j'aurois été, je l'avoue, beaucoup plus frappé de la prédiction, & sur-tout de l'accomplissement.

D'après une prophétie si bien appliquée, vous avez la bonté de faire de moi un portrait dans lequel la gra-

6

14

<sup>(</sup>y) Mandement, in-4°., pag. 4., in-12.; page xvij.

vité Episcopale s'égaye à des antithèses, & où je me trouve un personnage fort plaisant. Cet endroit, Monseigneur, m'a paru le plus joli morceau de votre Mandement. On ne sauroit faire une satyre plus agréable, ni dissamer un homme avec plus

d'esprit.

Du sein de l'erreur.... (Il est vrai que j'ai passé ma jeunesse dans votre Eglise.) il s'est élevé ( pas fort haut, ) un homme plein du langage de la philosophie (Comment prendrois-je un langage que je n'entends point?) sans être véritablement Philosophe: (Oh! d'accord: je n'aspirai jamais à ce titre, auquel je reconnois n'avoir aucun droit; & je n'y renonce assurément pas par modestie.) esprit doué d'une multitude de connoissances.... (J'ai appris à ignorer des multitudes de choses que je croyois savoir.) qui ne l'ont pas éclairé, (Élles m'ont appris à ne pas penser l'être.) & qui ont répandu les ténèbres dans les autres esprits: (Les ténèbres de l'ignorance valent mieux que la fausse lumière de l'erreur.) caractère livré aux paradoxes d'opinions & de conduite:

(Y a-t-il beaucoup à perdre à ne pas agir & penser comme tout le monde?), alliant la simplicité des mœurs avec le faste des pensées; (La simplicité des mœurs élève l'ame; quant au faste de mes pensées, je ne sais ce que c'est.) le zèle des maximes antiques avec la fureur d'établir des nouveautés; (Rien de plus nouveau pour nous que des ma-ximes antiques: il n'y a point à cela-d'alliage, & je n'y ai point mis de fureur.) l'obscurité de la retraite avec le désir d'être connu de tout le monte: (Monseigneur, vous voilà comme les faiseurs de Romans, qui devinent tout ce que leur Héros a dit & pensé dans sa chambre. Si c'est ce desir qui m'a mis la plume à la main, expliquez comment il m'est venu si tard, ou pourquoi j'ai tardé si long-tems à le satisfaire.) on l'a vû investiver contre les sciences qu'il cultivoit; (Cela prouve que je n'imite pas vos gens de Lettres, & que dans mes Ecrits l'intérêt de la vérité marche avant le mien. ) préconiser l'excellence de l'Evangile, (Toujours & avec le plus vrai zèle.) dont il détruisoit les dogmes; (Non, mais,

j'en prêchois la charité, bien détruite par les Prêtres.) peindre la beauté des vertus qu'il éteignoit dans l'ame de ses Lecteurs. (Ames honnêtes, est-il vrai que j'éteins en vous l'amour des ver-

tus?)

Il s'est fait le Précepteur du genre 🕏 humain pour le tromper, le Moniteur, public pour égarer tout le monde , l'oracle du siécle pour achever de le perdre. (Je viens d'examiner comment vous avez prouvé tout cela.) Dans un Ouvrage sur l'inégalité des conditions ( Pourquoi des conditions ? Ce n'est là ni mon sujet ni mon titre. ) il avoir rabaissé l'homme jusqu'au rang des bêtes: (Lequel de nous deux l'élève où l'abaisse, dans l'alternative d'être bête ou méchant?) Dans une autre production plus récente il avoit insinué le poison de la volupte. (Eh! que ne puis-je aux horreurs de la débauche substituer le charme de la volupté! Mais rassurezvous, Monseigneur; vos Prêtres sont à l'épreuve de l'Héloise; ils ont pour préservatif l'Aloïsia. ) Dans celui-ci ; il s'empare des premiers momens de L'homme, afin d'établir l'empire de l'ir-H iij

religion. (Cette imputation a déja été examinée.)

Voilà, Monseigneur, comment vous me traitez, & bien plus cruellement encore; moi que vous ne connoissez point, & que vous ne jugez que sur des ouï-dire. Est-ce donc là la morale de cet Evangile dont vous vous portez pour le désenseur? Accordons que vous voulez préserver votre troupeau du poison de mon Livre; pourquoi des personnalités contre l'Auteur? J'ignore quel esset vous attendez d'une conduite si peu chrétienne, mais je sais que désendre sa Religion par de telles armes, c'est la rendre sort suspecte aux gens de bien.

Cependant c'est moi que vous appellez téméraire. En ! comment ai-je mérité ce nom, en ne proposant que des doutes, & même avec tant de réserve; en n'avançant que des raisons, & même avec tant de respect; en n'attaquant personne, en ne nommant personne? Et vous, Monseigneur, comment osez-vous traiter ainsi celui dont vous parlez avec si peu de justice &

de bienséance, avec si peu d'égard,

avec tant de légèreté?

Vous me traitez d'impie! & de quelle impiété pouvez-vous m'accuser, moi qui jamais n'ai parlé de l'Etre suprême que pour lui rendre la gloire qui lui est due, ni du prochain que pour porter tout le monde à l'aimer? Les impies sont ceux qui profanent indignement la cause de Dieu en la faisant servir aux passions des hommes. Les impies sont ceux qui, s'osant porter pour interprètes de la Divinité, pour arbitres entre elle & les hommes, exigent pour eux-mêmes les honneurs qui lui sont dus. Les impies sont ceux qui s'arrogent le droit d'éxercer le pouvoir de Dieu sur la terre, & veulent ouvrir & fermer le Ciel à leur gré. Les impies sont ceux qui font lire des Libelles dans les Eglises . . . . . A cette idée horrible tout mon sang s'allume, & des larmes d'indignation coulent de mes yeux. Prêtres du Dieu de paix, vous lui rendrez compte un jour, n'en doutez pas, de l'usage que vous osez faire de sa maison.

Vous me traitez d'imposteur! & Hiv

pourquoi? Dans votre manière de penfer, j'erre; mais ou est mon imposture?
Raisonner & se tromper; est-ce en
imposer? Un sophiste même qui trompe
sans se tromper n'est pas un imposteur
encore, tant qu'il se borne à l'autorité
de la raison, quoiqu'il en abuse. Un
imposteur veut être cru sur sa parole,
il veut lui-même faire autorité. Un
imposteur est un sourbe qui veut en
imposer aux autres pour son prosit,
& où est, je vous prie, mon prosit
dans cette affaire? Les imposteurs sont,
selon Ulpien, ceux qui sont des prestiges, des imprécations, des exorcismes: or assurément je n'ai jamais rien
fait de tout cela.

Que vous discourez à votre aise, vous autres hommes constitués en dignité! Ne reconnoissant de droits que les vôtres, ni de Loix que celles que vous imposez, loin de vous faire un devoir d'être justes, vous ne vous croyez pas même obligés d'être humains. Vous accablez sièrement le foible sans répondre de vos iniquités à personne: les outrages ne vous coûtent pas plus que les violences; sur les moindres

convenances d'intérêt ou d'état, vous nous balayez devant vous comme la poussière. Les uns décrètent & brûlent; les autres diffament & dèshonorent sans droit, sans raison, sans mépris, même fans colère, uniquement parce que cela les arrange, & que l'infortuné se trouve fur leur chemin. Quand vous nous insultez impunément, il ne nous est pas même permis de nous plaindre; & fi nous montrons notre innocence & vos torts, on nous accuse encore de vous manquer de respect.

Monseigneur, vous m'avez insulté publiquement : je viens de prouver que vous m'avez calomnié. Si vous étiez un particulier comme moi, que je pusse vous citer devant un Tribunal équitable, & que nous y comparussions tous deux, moi avec mon Livre, & vous avec votre Mandement; vous y seriez certainement déclaré coupable, & condamné à me faire une réparation aussi publique que l'offense l'a été. Mais vous tenez un rang où l'on est dispensé d'être juste; & je ne suis rien. Cependant, vous qui professez l'Evangile; vous Prélat fait pour appren-

Hv

dre aux autres leur devoir, vous favez le vôtre en pareil cas. Pour moi, j'ai fait le mien, je n'ai plus rien à vous dire, & je me tais.

Daignez, Monseigneur, agréer mon profond respect.

## J. J. ROUSSEAU.

A Motiers, le 18 Novembre 1763.

# LETTRE\*

# DE M. ROUSSEAU DE GENEVE.

M. \* \* A PARIS.

Est rendre service à un Solitaire éloigné de tout, que de l'avertir de ce qui se passe par rapport à lui. Voilà, Monsieur, ce que vous avez très-obligeamment fait en m'envoyant un exemplaire de ma prétendue Lettre à M. l'Archevêque d'Ausch. Cette Let. tre, comme vous l'avez deviné, n'est pas plus de moi que tous ces Ecrits

<sup>📌</sup> M. Rousseau n'avoit pas encore daigné répondre à toutes les critiques que l'on répandoit dans le Public contre son Emile: peut-être ne trouvoit-il pas des adversaires dignes de lui. Il ne falloit rien moins qu'un Mandement de M. l'Archevêque de Paris pour le tirer de sa léthargie sur ce point, & lui faire prendre la plume pour sa défense. Il y répondit, & quelque tems après il parut une Lettre prétendue de lui à M. l'Ar-chevêque d'Ausch. Elle lui sut envoyée par un ami, à qui il adressa celle-ci pour le remercier de son attention. Hvi

pseudonymes qui courent Paris sous mon nom. Je n'ai point vû le Mandement auquel elle répond; je n'en ai même jamais ouï parler, & il y a huit jours que j'ignorois qu'il y eût un M. du Tillet, Archevêque d'Ausch. J'ai peine à croire que l'Auteur de cette Lettre ait voulu persuader sérieusement qu'elle étoit de moi. N'ai-je pas assez des affaires qu'on me suscité, sans m'aller mêler de celles d'autrui? Depuis quand m'a-t-on vû devenir homme de parti ? Quel nouvel intérêt m'auroit fait changer si brusquement de maximes? Les Jésuites sont-ils en meilleur état que quand je refusois d'écrire contre eux dans leurs disgraces? Quelqu'un me connoit-il assez lâche, assez vil pour insulter aux malheureux ? Eh! si j'oubliois les égards qui leur font dus, de qui pourroient-ils en attendre? Que m'importe, enfin, le fort des Jésuites, quel qu'il puisse être? Leurs ennemis se sont-ils montrés pour moi plus tolérans qu'eux? La triste vérité délaissée est-elle plus chère aux uns qu'aux autres? Et foit qu'ils triomphent ou qu'ils succombent, en seraije moins persécuté? D'ailleurs, pour

peu qu'on lise attentivement cette Lettre, qui ne sentira pas, comme vous, que je n'en suis point l'Auteur? Les maladresses y sont entassées : elle est datée de Neufchâtel où je n'ai pas mis le pied; on y emploie la formule du très-humble serviteur, dont je n'use avec personne; on m'y fait prendre le titre de Citoyen de Genève, auquel j'ai renoncé: tout en commençant on s'échausse pour M. de Voltaire, le plus ardent, le plus adroit de mes persécuteurs, & qui se passe bien, je crois, d'un désenseur tel que moi : on affecte quelques imitations de mes phrases, & ces imitations se démentent l'instant après; le style de la Lettre peut être meilleur que le mien, mais enfin ce n'est pas le mien: on m'y prête des expressions basses; on m'y fait dire des grossièretés qu'on ne trouvera certainement dans aucun de mes écrits: on m'y fait dire vous à Dieu; usage que je ne blâme pas, mais qui n'est pas le nôtre. Pour me supposer l'Auteur de cette Lettre, il faut supposer aussi que j'ai voulu me déguiser. Il n'y falloit donc pas mettre mon nom, & alors on auroit pu persuader aux sots qu'elle étoit de moi,

Telles font, Monsieur, les armes dignes de mes adversaires dont ils achevent de m'accabler. Non contens de m'outrager dans mes ouvrages, ils prennent le parti plus cruel encore de m'attribuer les leurs. A la vérité le Public jusqu'ici n'a pas pris le change, & il faudroit qu'il fût bien aveuglé pour le prendre aujourd'hui. La justice que j'en attends sur ce point, est une consolation bien soible pour tant de maux. Vous favez la nouvelle affliction qui m'accable: la perte de M. de Luxembourg met le comble à toutes les autres; je la sentirai jusqu'au tombeau. Il fut mon consolateur durant sa vie, il sera mon protecteur après sa mort. Sa chère & honorable mémoire défendra la mienne des outrages de mes ennemis, & quand ils voudront la fouiller par leurs calomnies, on leur dira: comment cela pourroit-il être? Le plus honnête-homme de France fut son ami.

Je vous remercie & vous falue, Monfieur, de tout mon cœur. Rousseau.

A Motiers, le 28 Mai 1764.

## LETTRE\*

## A M. J. J. ROUSSEAU;

### DE GENEVE.

JE ne sçais ce que c'est, Monsieur, que cette lettre publiée sous votre nom, adressée à M. l'Archevêque d'Ausch, & que votre candeur a si hautement désavouée dans le Journal Encyclopédique (du 1er. Juin 1764.) Vous avez, dites-vous, bien de la peine à vous persuader que l'Auteur de cette lettre ait sé-

<sup>\*</sup>Cette Lettre est vraisemblablement du véritable Auteur de celle à M. l'Archevêque d'Ausch: nous ne la rapportons ici que pour faire voir jusqu'où l'on porte l'audace à vouloir tromper le Public, mais il est trop éclairé pour prendre le change. L'ironie qui y règne sussit seule pour dévoiler l'imposture. On conviendra aisément qu'il est quelquesois malheureux d'avoir des talens aussi supérieurs que ceux de M. Rousseau, puisqu'ils lui attirent tant de jaloux: la postérité prononcera.

rieusement pensé à la mettre sur votre compte, & vous ne supposez pas que personne vous l'attribue : ce ne sera pas moi, Monsieur; je connois votre intégrité: vous dites ne l'avoir point écrite; ce défaveu me suffit; il est plus fort, plus convaincant que toutes les raisons dont vous l'accompagnez; parce qu'un homme tel que vous, est au-dessus de toute espèce de justification. Pourquoi donc vous défendez-vous? Pourquoi vois-je à la suite de cette déclaration qui eût dû, ce me semble, être, partant de vous, si simple & si ingénue, tant de preuves, tant de plaintes, tant de reproches? Je ne soupconne point les Auteurs du Journal; ils respectent votre philosophie, estiment vos talens; & ils n'eussent jamais osé vous compromettre: mais leur bonne-foi, leurs lumières, n'ont-elles point été en défaut? Et cette lettre qu'ils ont insérée dans leur Ouvrage, n'est-elle pas de quelqu'un de vos ennemis, qui, pour mieux vous déservir dans l'esprit de vos admirateurs, a emprunté votre nom, a tâché d'imiter votre style, votre énergie, & votre modestie? Je le crois, & je ne doute pas qu'un jour vous ne confondiez l'imposture, & que vous ne desa-

vouiez ce désaveu dont on vous suppose l'Auteur. Ce n'est pas que cette lettre soit indigne de vous, par la force des preuves, la noblesse de l'expression, ou par ce ton d'indifférence, mais mâle & impofant, dont vous parlez de vous & des persécutions qu'on vous a suscitées. Mais qui reconnoîtra le Philosophe, l'Ami de la vertu, de la bienfaisance, des hommes, à ces mots: n'ai-je pas assez des affaires qu'on me suscite s sans me mêler de celles d'autrui? Depuis quand m'a-t-on vû devenir un homme de parti? Quel nouvel intérêt m'auroit fait changer si brusquement de maximes ? Les Jésuites sont-ils en meilleur état que quand je refusois d'écrire contr'eux dans leurs disgraces? Quelqu'un me connoit-il assez lâche, assez vil, pour insulter aux malheureux? Eh! si j'oubliois les égards qui leur sont dus , de qui pourroient-ils en attendre? Que m'importe enfin le sort des Jésuites, quel qu'il puisse être? Leurs ennemis se sont-ils montrés pour moi plus tolérans qu'eux? La triste vérité délaissée est-elle plus chere aux uns qu'aux autres? Et soit qu'ils triomphent. ou qu'ils succombent, en serai-je moins persécuté ?

Si je croyois, Monsieur, que vous eussiez écrit cette lettre, je me garderois bien d'y répondre; je me tairois, désespéré de ne pouvoir concilier les contradictions qu'elle renferme, & surtout ces réflexions sur les Jésuites, & ce détachement de toutes choses, si fort opposé à votre philosophie, à l'élévation de votre ame, & à la générosité de vos sentimens. Ce n'est donc pas vous que j'attaque, mais c'est celui qui a osé se servir de votre nom, & dont je vous prie de remarquer avec moi la maladresse les absurdités.

N'ai-je pas assez des affaires qu'on me suscite, sans m'aller mêler de celles d'autrui? Vous êtes bien éloigné, Monsieur, de penser aussi peu philosophiquement, & vous seriez bien affligé de trouver dans votre cœur un sentiment si dur; car vous n'ignorez pas que les persécutions qu'on suscitoit de toutes parts à votre patron Socrate, ne l'empêchèrent jamais de se mêler des affaires qui intéressoient le Public: vous sçavez que ni la crainte des humiliations, ni l'atrocité de ses ennemis, ni l'iniquité de ses juges; en un mot, que jamais rien n'arrêta son zèle, toutes

les fois qu'il crut la sagesse de ses avis utile à ses Concitoyens. Or, si cet homme vertueux, si ce vrai Philosophe, qui a eu tant de finges & si peu d'imitateurs, eût vécu de nos jours, eût-il regardé l'affaire des Jésuites comme étrangère à sa philosophie, comme celle d'autrui? Tout au contraire, il eût regardé ces hommes tout au moins de l'œil dont il voyoit les Sophistes, & démasquant leur orgueil, comme il dévoila celui des faux Sages de son tems, il eût confondu leurs projets, leur ambition, & cette gravité dont ils s'enveloppoient, & qui en imposoit si fort à la multitude . . .

changer si brusquement de maximes? Permettez que je réponde à cette question, comme si c'étoit vous qui l'eussiez saite. L'intérêt des Philosophes, c'est-à-dire, de la vérité: car ensin l'homme le plus éclairé peut se tromper; & certainement ce ne sera pas vous qui soutiendrez qu'il existe sur la terre quelqu'un d'infaillible. Or, je suppose que vous ayez apperçu l'erreur de vos maximes; qui ne sçait que vous êtes assez modes.

te, assez généreux, assez grand pour changer tout-à-coup & très-brusquement d'opinion? Il est même de la beauté de votre ame & de son intégrité de faire publiquement l'aveu d'un tel chan-

gement, quelque subit qu'il soit.

Les Jésuites sont-ils en meilleur état que quand je refusois d'écrire contr'eux dans leurs disgraces? Où l'Auteur de ce désaveu va-t-il prendre ces sausses anecdotes? N'en êtes-vous pas indigné, Monsieur? Qui lui a dit que vous avez été sollicité d'écrire contre les Jésuites? Assurément la cause de la Nation n'auroit pû être défendue par un Orateur plus éloquent, ou plus énergique: mais outre que vous n'êtes ni Avocat, ni Magistrat, ni François, quelle idée que celle de supposer que les Parlemens, d'accord avec le Clergé, aient jamais fongé à vous charger de la caufe la plus importante, de celle où il étoit question des loix de l'Etat, & de la pureté des maximes du Catholicisme! Les Jésuites sont-ils en meilleur état, &c. Observez, je vous prie, que celui qui vous fait écrire si inconséquemment, laisse entendre que, si les Jésuites étoient

en meilleur état, vous ne refuseriezpas d'écrire contr'eux. Mais il ne fonge pas qu'ami de la vérité, autant que vous l'êtes, la disgrace, où la prospérité d'un corps que vous croyez nuisible, doit peu vous toucher; & que, si vous le croyiez innocent, vous vous empresseriez de le justifier. Sans doute qu'il seroit vil & lâche d'insulter à ceux de cet Ordre qui sont malheureux. Il en est parmi eux de très-estimables, & de très-vertueux; mais c'est' par cela même qu'ils méritent d'être consolés, & sur tout éclairés sur les vices de leur institut. Et qui a plus de droit à les instruire, & à changer leurs opinions (à certains égards) qu'un Philosophe qui pense comme vous? Et si cette Société n'est nullement vicieuse à vos yeux, c'est à vous de tonner, d'éclater, d'oublier vos propres malheurs & les persécutions qu'on vous suscite, pour prendre sa défense : car vous sçavez bien mieux que celui qui vous a fait écrire, qu'on doit à l'innocence bien plus que des égards. Mais ce Fabricateur de lettres ne peut-il tracer deux lignes,

sans tomber dans des contradictions grossières? Il vient de faire dire qu'il est dû des égards aux Jésuites; & tout de suite il vous fait ajoûter : que m'importe enfin le sort des Jésuites, quel qu'il puisse être? Le barbare! que lui importe le fort d'un Ordre qu'il croit innocent, & auquel il déclare qu'il est dû des égards! Est-ce là la sensibilité d'une ame juste, d'un cœur honnête, d'un Citoyen, d'un homme? Et s'il croit les Jésuites persécutés, ou même s'il les croit coupables, cette indifférence n'est-elle pas également criminelle ? L'Auteur d'Emile pense bien différemment; jamais on ne l'entendra dire que le sort d'un corps chargé de l'éducation, lui est indifférent. Leurs ennemis se sont-ils montrés pour moi plus tolérans qu'eux? Quels sentimens on vous suppose, Monsieur! assurément c'est un de vos persécuteurs qui a écrit ce désaveu. Comme il vous peint intéressé, vindicatif, cruel, enfin tout ce que vous n'êtes pas! Il veut absolument que l'on pense que, si vos ennemis eussent été plus tolérans pour yous, vous auriez écrit contre les Jé-

suites! A cette cause peu honnête de refus, il en ajoûte deux autres tout aussi peu philosophiques. La triste vérité délaissée est-elle plus chère aux uns qu'aux autres? Et soit qu'ils triomphent, ou qu'ils succombent, en serai-je moins persécuté? Comme on vous fait penser de vous-même! Quel excès d'amourpropre on cherche à vous donner! Ne vous semble-t-il pas voir tous les partis délaisser la triste vérité, & se réunir pour vous persécuter? Mais il vous connoît bien mal celui qui fait pour vous ces orgueilleuses réflexions; il ne sçait pas que c'est à cause même de cet abandon général de la triffe vérité que, ferme contre tous les partis, vous combattriez pour elle. Vous qui élévâtes votre voix mâle & vertueuse contre ces joux criminels qu'on vouloit introduire à Genève; vous qui garantîtes ves Concitoyens de la corruption que le Tartuffe, l'Avare, le Misanthrope, &c. eussent portée dans les ames de vos compatriotes; vous craindriez de parler sur une Société dont on accuse l'Institut de tendre à la corruption, non d'une Ville, mais du monde 1

entier, votre Patrie & celle des Philosophes! Non, Monsieur, ces scrupules, ces craintes ne sont point de vous; & c'est ce qui achève de me persuader que vous n'avez jamais songé à faire le désaveu qu'on à envoyé, sous votre nom, aux Auteurs du Journal Encyclopédique, &c.

Je suis, Monsieur, &c.

# OUVRES.

# E X T R A I T S

DES

## JOURNAUX.

Jugemens qu'ont porté du Livre d'ÉMILE les différens Journalistes qui en ont parlé dans le tems.

## JOURNAL DE TRÉVOUX.

Nous rassemblerons ici, avec la plus exacte sidélité, les propositions fondamentales, & les meilleures preuves dont M. Rousseau appuie son système. Il n'aura point à nous reprocher d'avoir tronqué ou désiguré son Tome VI.

texte. On ne trouvera pas ici cette multitude de phrases semillantes, qui ne prouve que la fécondité de son génie, & la facilité à s'énoncer; parce qu'il ne faut pas juger de la beauté ou de la difformité des objets, par le masque qui les couvre. Ecoutons M. Rousseau;

c'est lui qui parle

mains de Tout est bien, sortant des mains de 20 l'Auteur des choses : tout dégénère pentre les mains de l'homme. Il force mune terre à nourrir les productions » d'une autre, un arbre à porter les » fruits d'un autre ... Il ne veut rien » tel que l'a fait la nature, pas même » l'homme: il le faut dresser pour lui, » comme un cheval de manége ...; » sans cela tout iroit plus mal encore, » & notre espèce ne veut pas être fa-» connée à demi. Dans l'état ou font » désormais les choses, un homme aban-» donné des sa naissance à lui-même » parmi les autres, seroit le plus dé-» figuré de tous ....

» L'éducation nous vient de la na-» ture, ou des hommes, ou des choses. » Le développement interne de nos » facultés & de nos organes est l'édu-» cation de la nature : l'ulage qu'on

» nous apprend à faire de ce dévelop-» pement est l'éducation des hommes; » & l'acquis de notre propre expérience » fur les objets qui nous affectent, est » l'éducation des choses.

» Nous naissons sensibles; .... sitôt » que nous avons, pour ainsi dire, la » conscience de nos sensations, nous » sommes disposés à rechercher, ou à » fuir les objets qui les produisent.... » C'est à ces dispositions primitives » qu'il faudroit tout rapporter; & cela fe pourroit, si nos trois éducations » n'étoient que dissérentes : mais que » faire quand elles sont opposées?.... » Forcé de combattre la nature ou les » institutions sociales, il saut opter en-» tre faire un homme ou un Citoyen; » car on ne peut faire, à la fois, l'un & 2) l'autre.

L'homme naturel est tout pour » lui . . . L'homme civil n'est qu'une » unité fractionnaire qui tient au dé-» nominateur, & dont la valeur est » dans fon rapport avec l'entier qui » est le corps focial. Les bonnes inf-» titutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l'homme, » lui ôter son existence absolue pour » lui en donner une relative, & trans » porter le moi dans l'unité commune.

» porter le moi dans i unite commune.

» De ces objets nécessairement op
» posés, viennent deux formes d'ins
» titution contraires; l'une publique

» & commune, l'autre particulière &

» domestique.... L'institution publi
» que n'existe plus, & ne peut plus

» exister; parce qu'où il n'y a plus de

» patrie, il ne peut plus y avoir de

» Citoyens. Ces deux mots, Patrie &

» Citoyen, doivent être essacés des

» langues modernes.

» Reste ensin l'éducation domestique » ou celle de la nature. Mais que de» viendra pour les autres un homme 
» uniquement élevé pour lui? Si peut» être le double objet qu'on se propose 
» pouvoit se réunir en un seul, en ôtant 
» les contradictions de l'homme, on 
» ôteroit un grand obstacle à son bon» heur .... Pour former cet homme 
» rare, qu'avons nous à faire? Beau» coup, sans doute; c'est d'empêcher 
» que rien ne soit sait.

Dans l'ordre social; où toutes les places sont marquées, chacun doit

so être élevé pour la sienne. Si un par-» ticulier formé pour sa place en sort, » il n'est plus propre à rien . . . Dans-» l'ordre naturel, les hommes étant » tous égaux, leur vocation communé » est l'état d'homme, & quiconque est » bien élevé pour celui là, ne peut » mal remplir ceux qui s'y rapportent. » Qu'on destine mon éleve à l'épée, à "Eglise, au Barreau, peu m'im-» porte .... En fortant de mes mains » il ne fera, j'en conviens, ni Magif-» trat , ni Soldat , ni Prêtre , il fera » premierement homme; tout ce qu'un » homme doit être, il faura l'etre au » besoin tout aussi bien que qui que ce » foit....

» A peine l'enfant est-il sorti du sein de la mère, ... qu'on lui donne de nouveaux liens, on l'emmaillotte, on le couche la tête sixée & les jambes allongées, les bras pendans à côté du corps; il est entouré de linges & de bandages de toute espèce, qui ne lui permettent pas de changer de situation... De peur que les corps ne se désorment par des mouvemens libres, on se hâte de les désormer en les mettant en presse... D'où vient cet

» ulage déraisonnable? D'un usage dé-» naturé. Depuis que les mères, mé-» prisant leur premier devoir, n'ont » plus voulu nourrir leurs enfans, il » a fallu les confier à des femmes mer-» cénaires, qui, se trouvant ainsi mères » d'enfans étrangers pour qui la nature ne leur disoit rien, n'ont cherché » qu'à s'épargner de la peine .... Non » contentes d'avoir cessé d'allaiter leurs » ensans, les femmes cessent d'en vou-» loir faire; la conséquence est natu-» relle .... Cet usage ajoûté aux autres » causes de dépopulation, nous an-» nonce le fort prochain de l'Europe. Des Sciences, les Arts, la Philosophie » & les mœurs qu'elle engendre ne » tarderont pas d'en faire un désert. » Elle sera peuplée de bêtes féroces, » elle n'aura pas beaucoup changé d'ha-55 bitans. Point de mère, point d'enfant. Entr'eux les devoirs sont réciproques... Si la voix du sang n'est for-

» tifiée par l'habitude & les soins, elle » s'éteint dans les premieres années, so & le cœur meurt, pour ainsi dire, n avant que de naître. Nous voilà dès » les premiers pas hors de la nature.

» On en sort encore par une route » opposée, lorsqu'une mère porte ses » soins à l'excès; lorsqu'elle fait de » fon enfant fon idole; qu'elle augmente & nourrit sa foiblesse pour » l'empêcher de la sentir, & qu'espérant le soustraire aux loix de la narure, elle écarte de lui des atteintes » pénibles, sans songer combien, pour » quelques incommodités dont elle le » préserve un moment, elle accumule » au loin d'accidens & de périls sur sa 🕶 tête, & combien c'est une précaution 🖚 barbare de prolonger la foiblesse de " l'enfance sous les fatigues des hommes faits .... Exercez vos enfans aux natteintes qu'ils auront à supporter un p jour. Endurcissez leur corps aux in-» tempéries des saisons, des climats, » des élémens; à la faim, à la soif, à » la fatigue; trempez-les dans l'eau du » ftyx.

Comme la véritable nourrice est la mère, le véritable précepteur est le père;... que des mains de l'un l'enfant passe dans celles de l'autre. Il sera mieux élevé par un père judicieux & borné, que par le plus

1 IV

» habile maître du monde; car le zèle » suppléera mieux au talent, que le » talent au zèle. Mais les affaires, les » sonctions, les devoirs!... Ah! les » devoirs! sans doute le dernier est celui » de père?....

Du père quand il engendre & nourrit des enfans, ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il doit des hommes à son espèce, il doit à la fociété des hommes sociables, il doit

∞ des Citoyens à l'Etat....

Don raisonne beaucoup sur les qua
Dités d'un bon Gouverneur. La pre
Dités d'un bon exigerois,... c'est de

Dités d'un homme à vendre....

Dui donc élevera mon enfant ? Je

De l'ai déja dit; toi-même... Je ne le

Deux... Tu ne le peux! Fais-toi donc

Dun ami; je ne vois point d'autre res
Dource....

» Quelqu'un dont je ne connois que » le rang m'a fait proposer d'élever » sou fils.... Si j'avois accepté son » offre & que j'eusse erré dans ma mé-» thode, c'éroit une éducation man-» quée: si j'avois réussi, c'eût été bien » pis; son sils auroit renié son titre; » il n'eût plus voulu être Prince.

» Dès que l'enfant commence à dif-» tinguer les objets, il importe de met-» tre du choix dans ceux qu'on lui 🤋 montre .... Je veux qu'on l'habitue 🛥 à voir des objets nouveaux, des animaux laids, dégoûtans, bisarres; » mais peu-à-peu, de loin, jusqu'à ce 🤏 qu'il y foit accoutumé .... Il veut tout toucher, tout manier; ne vous » opposez point à cette inquiétude : » elle lui suggère un apprentissage très-» nécessaire ... Quand l'enfant tend la main avec effort sans rien dire, il roit atteindre à l'objet, parce qu'il n'en estime pas la distance; il est dans " l'erreur : mais quand il se plaint & ⇒ crie en tendant la main, alors il ne s'abuse plus sur la distance, il commande à l'objet de s'approcher, ou 🗷 à vous de le lui apporter. Dans le » premier cas, portez-le à l'objet len-" tement & à petits pas: dans le second. ne faites pas seulement semblant de " l'entendre; plus il criera, moins vous » devez l'écouter. Il importe de l'ac-» coutumer de bonne-heure à ne commander ni aux hommes, car il n'est n pas leur maître; ni aux choses, car m elles ne l'entendent point. Il vaux » mieux porter l'enfant à l'objet que » d'apporter l'objet à l'enfant ....

» Toute méchanceté vient de foi-» blesse; l'enfant n'est méchant que » parce qu'il est foible; rendez-le fort, » il sera bon : celui qui pourroit tout » ne feroit jamais de mal. De tous les » attributs de la divinité toute-puis-» sante, la bonté est celui sans lequel

» on la peut le moins concevoir.

» La fantaisse ne tourmentera point » les enfans quand on ne l'aura pas fait » naître, attendu qu'elle n'est pas de » la nature....Les longs pleurs d'un » enfant qui n'est ni lié ni malade, & » qu'on ne laisse manquer de rien, ne » font que des pleurs d'habitude & » d'obstination. Ils ne sont point l'ou-» vrage de la nature, mais de la nour-» rice qui, pour n'en savoir endurer » l'importunité, la multiplie, sans son-» ger qu'en faisant taire l'enfant au-» jourd'hui, on l'excite à pleurer demain davantage. Le seul moyen de » guérir ou prévenir cette habitude est » de n'y faire aucune attention. Per-» soane n'aime à prendre une peine n inutile, pas même les enfans .... Au relto, quand ils pleurent par fantaisse » ou par obstination, un moyen sur » pour les empêcher de continuer, est » de les distraire par quelque objet » agréable & frappant; mais il est de » la derniere importance que l'enfant » n'apperçoive pas l'intention de le ∞ distraire ....

s » Je voudrois ( c'est toujours M. » Rousseau qui parle) que les pre-» mieres articulations qu'on fait enten-"dre à l'enfant fussent rares, faciles, » distinctes, souvent répétées, & que ∞ les mots qu'elles expriment ne se rapportassent qu'à des objets sensibles y qu'on peut d'abord montrer à l'en-» fant. La malheureuse facilité que nous » avons à nous payer de mots que nous » n'entendons point, commence plutôr » qu'on ne pense .... Parlez toujours » correctement devant eux, faites qu'ils » ne se plaisent avec personne autant » qu'avec vous, & soyez sûrs qu'insen-» fiblement leur langage s'épurera fur » le vôtre, sans que vous les ayez ja-» mais repris .... On se presse trop de » les faire parler, comme si l'on avoit » peur qu'ils n'apprissent pas à parler » d'eux-mêmes :.... Ils en parlent plus \* tard, plus confusément....

» Aux champs les enfans épars; » éloignés du père, de la mère & des » autres enfans, s'exercent à se faire » entendre à distance, & à mesurer la » force de la voix sur l'intervalle qui » les sépare de ceux dont ils veulent » être entendus. Voilà comment on ap-» prend véritablement à prononcer, & » non pas en bégayant quelques voyel-» les à l'oreille d'une gouvernante at-» tentive . . . . Ce qui empêche les » garçons dans les Colléges, & les filles » dans les Couvens d'acquérir jamais » une prononciation aussi nette que celle » des paysans, c'est la nécessité d'ap-» prendre par cœur beaucoup de choses, » & de réciter tout haut ce qu'ils ont » appris : car en étudiant ils s'habituent » à barbouiller, à prononcer négli-» gemment & mal : en récitant c'est » pis encore; ils recherchent leurs mots » avec effort, ils traînent & allongent » leurs fyllabes ... Emile n'aura pas » ces défauts de prononciation, ou du » moins il ne les aura pas contractés par » les mêmes causes.... Les vices de » prononciation qu'on fait contracter » aux enfans en rendant leur parler » fourd, confus, timide, en critiquant

⇒ incessamment leur ton, en épluchant ⇒ tous leurs mots, ne se corrigent ja-⇒ mais...

» Resserrez le plus qu'il est possible » le vocabulaire de l'enfant, c'est un » très-grand inconvénient qu'il ait plus » de mots que d'idées, qu'il sache dire » plus de choses qu'il n'en peut pen-» ser .... Les Paysans ont peu d'idées; » mais ils les comparent très-bien.

» Quand les enfans commencent à » parler, ils pleurent moins.. Dès » qu'une fois Émile aura dit, j'ai mal, » il faudra des douleurs bien vives pour » le forcer à pleurer .... Si l'enfant est » délicat, sensible, que naturellement » il se mette à crier pour rien, en ren-» dant ses cris inutiles & sans effet, » j'en taris bientôt la fource. Tant qu'il " pleure, je ne vais point à lui; j'y » cours, si-tôt qu'il s'est tû....S'il tom-» be, s'il se fait une bosse à la tête, &c. » je resterai tranquille au moins pour » un peu de tems. Le mal est fait, c'est » une nécessité qu'il l'endure ... Souf-» frir est la premiere chose qu'il doit » apprendre, & celle qu'il aura le plus » grand besoin de savoir....

» Y a-t-il rien de plus fot que la peine » qu'on prend pour apprendre aux en-» fans à marcher, comme si l'on en » avoit vu quelqu'un qui par la né-» gligence de sa nourrice ne sût pas » marcher étant grand?.. Emile n'aura » ni bourlets, ni paniers roulans, ni » chariots, ni listères, ou du moins » dès qu'il commencera de savoir met-» tre un pied devant l'autre on ne le » soutiendra que sur les lieux pavés, » & l'on ne fera qu'y passer en hâte.... » Qu'on le méne journellement au mi-» lieu d'un pré. Là qu'il coure, qu'il » s'ébatte, qu'il tombe cent fois le jour, » tant mieux; il en apprendra plutôt » à se relever ».

Telle est la substance d'une partie du premier Volume d'Émile: nous serat-il permis maintenant, M. Rousseau, de résléchir sur le parti que nous avons à prendre? Vous ne prétendez pas que nous embrassions aveuglément votre système: la tyrannie n'est point de votre goût. Quand vous traitez d'homme enfant, de Lesteur vulgaire ou stupide, quiconque n'est pas de votre avis, vous n'avez sans doute en vue que ceux qui

vous contredifent sans examiner: vous êtes trop ami de la raison pour en interdire l'usage. Examinons donc.

Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses, &c. D'abord voilà un début équivoque & captieux : il a un sens vrai auquel vous faites peu d'attention, parce qu'il est étranger à votre objet; considéré sous un autre rapport, il est faux; & c'est alors qu'il devient une des pierres angulaires de votre édifice. Si la nature produit un arbre, ce sera bien un arbre : est-ce un homme? elle aura fait l'être qui est un homme: si c'est un monstre, c'en sera bien un : chaque être a sa bonté absolue, qui le constitue lui-même, & sans laquelle il n'est pas possible: en ce sens, tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses; & ce principe, dont tout le monde convient, vous est inutile. Mais, chaque être dans son origine est-il relativement bon, de manière que cette constitution primitive ne puisse être remplacée que par un mal? C'est-à-dire, cette terre que l'homme trouve inculte, & chargée de ronces, ne pourra-t-elle être cultivée & assujettie à donner des productions plus utiles, fans un attentat contre la nature? Ce sera la contredire, dites-vous, que de greffer un fauvageon: infertion qu'elle avoue cependant, & qu'elle seconde en suivant fes loix générales. L'homme naît-il tellement bon, qu'abandonné à luimême dès sa naissance, il ne connoîtroit point le mal, ou ne le feroit pas sans résléchir? Tout ce qui n'est pas institution originelle y répugne-t-il? N'y a-t-il pour l'homme, qu'une façon d'être qui soit dans l'ordre? Les bonnes institutions sociales le dénaturent-elles? Est-il né pour être seul, pour ne rechercher ou ne fuir que ce qui a rapport à lui? Ses premieres sensations se bornent-elles à son individu; & de-là fuit-il que les devoirs de fociété qu'il aura à remplir dans un âge mûr, font contre nature? Cette nature estelle tellement une, & restreinte par tout & toujours au feul point originel des choses, que la société n'en puisse être une émanation ? L'arbre élagué pour porter de plus beaux fruits, ou transplanté pour conspirer à l'arrangement symmétrique d'un verger, ne tient-il plus ses productions de la na-

ture? Le Citoyen n'est-il plus homme? La volonté du Créateur (car enfin c'est la Nature, selon vous-même; heureufement vous ne niez pas tout ): cette volonté de l'Etre suprême est-elle démentie, dès-là même que les hommes vivent ensemble; & la raison, présent de la fouveraine intelligence, cesse-telle d'être lumière naturelle, lorsqu'elle nous dicte ces loix fociales, dont le but est de maintenir l'ordre entre des créatures qui, en se réunissant, n'ont fait que céder à un penchant inné, ou du moins à la nécessité morale, & peutêtre même physique, des choses? A chaque instant vous avez besoin de ces propositions, & vous les laissez fans preuves.

Si vous vous fussiez contenté de crier à haute voix, & de faire bien entendre que l'homme abuse de sa raison, que sa malice substitue dans la fociété des vices nouveaux à ceux qu'il auroit adoptés s'il eût vécu errant & vagabond comme certains peuples; que, réprimé par l'autorité nécessaire des loix', il n'a fait que devenir, quelquefois, & cela par abus de sa liberté, plus adroit à couvrir sa marche vers

le désordre; que souvent le plus sort, cherchant son intérêt propre aux dépens du plus soible, a prescrit, sous prétexte de l'ordre, comme règle de la Nature, ce qui n'étoit que la loi de la passion: si vous eussiez dit encore que trop souvent la sagesse des Loix sociales se trouve en opposition avec les desirs déreglés de l'homme, on eût applaudi à votre zèle; mais ces reproches ont été saits mille sois au genre humain: il vous falloit du nouveau. Poursuivons, cet objet reviendra.

L'homme naturel est tout pour lui: il est l'entier absolu, qui n'a de rapport qu'à lui-même ou à son semblable: l'homme civil n'est qu'une unité fractionnaire, dont la valeur est dans son rapport avec le corps social. Rien ne ressemble tant à une vérité dans votre bouche, tant yous favez faire illufion : il n'y a cependant encore ici que de la contradiction, de l'équivoque & du prestige. Comment l'homme est-il entier ab olu, quand il a rapport à son semblable? Mais ceci n'est rien. Qu'entendez-vous par homme naturel? Car vous abusez souvent du mot de Nature. Est-ce celui qui n'a reçu que

l'éducation de la Nature? Cette éducation est, selon vous, le développement interne de nos facultés & de nos organes. Choisissez : ce développement est-il complet ou non? L'homme na-turel, que vous opposez à l'homme civil, peut-il déja résléchir sur les impressions que produisent chez lui les objets qui l'environnent, & combiner ses notions; ou bien est-il à cet âge où il ne sait encore que sentir, sans pouvoir faire usage de la raison qui doit l'éclairer un jour? S'il n'est susceptible que de sensations, qui à peine excitent en lui la conscience réfléchie de son existence, comment allez-vous comparer l'homme animal avec l'homme civil? Il n'est plus étonnant essectivement que l'un s'éloigne de l'autre au point, qu'ils paroissent répugner ensemble. Est-ce là ce que signifie votre axiôme? Non, sans doute. Il a donc un libre usage de sa raison, cet homme naturel que vous définissez ici. Et voilà le terme moyen qui rapproche l'enfant de l'é at de Citoyen. Hé bien! cet homme raisonnant est tout pour lui! Oui, sans doute, s'il est seul & isolé de ses semblables; mais si le hasard même le réunit à eux, n'aura-t-il pas bien-tôt l'occasion de se dire pour assurer son bonheur; ne sais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te sasse? Il n'est donc déjà plus tout pour lui. Et il cesse alors d'être l'homme naturel dans le vrai sens, c'est-à-dire, dans les vues du Créateur! Parce qu'il déraisonne sans doute : ou peut être la raison n'est pas un don de la Nature?

Vous êtes aussi heureux à décrire l'homme civil. Pour mieux l'opposer à l'homme naturel, qui, selon vous est tout à lui, vous le définissez d'après quelques faits héroïques qui étonnent d'autant plus, qu'ils sont rares & élevés au-dessus des devoirs ordinaires de la fociété, & vous en concluez que les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l'homme,  $ar{l}$ ui oter fon existence absolue pour luien donner une relative, & transporter le moi dans l'unité commune. Peut-on bien juger des choses en ne les comparant que dans leurs extrêmes? Il falloit distinguer, dans le Citoyen, deux rapports, qui tous deux sont dans la Nature, ou, pour ne point abuser des termes, dans le système général de l'Univers. L'homme en société pourvoit à sa conservation & à son bienêtre ; rien ne l'en empêche que son goût pour le désordre. Voilà son premier rapport. Il doit conspirer au bien général: autrement il ne pourroit plus même prétendre à son bonheur pro-pre. L'obéissance qu'il doit aux Loix n'est point un pur afservissement sondé sur la contrainte & la violence. Si l'homme n'a droit d'être heureux au milieu de ses semblables, qu'autant qu'il ne leur nuit pas; les institutions sociales ne peuvent aussi, sans s'écarter de leur vrai but, lui enlever les moyens de se procurer sa félicité particullère. Enfin le Citoyen doit à la Patrie, & la Patrie doit au Citoyen: la Loi puise dans cette nécessité des choses, que vous aimez tant, la regle de conduite de l'un & de l'autre; &, par ses sages dispositions, ellene sait que réprimer les desirs déreglés ou élever l'être pensant au-dessus de l'homme animal. Comment prouveriez-vous maintenant que l'homme civil répugne à la Nature, & que les institutions sociales ne sont bonnes qu'autant qu'elles savent dénaturer l'homme?

Ces deux mots, Patrie & Citoyen doivent être effacés des langues modernes, dites vous: malgré ce bon mot, la Patrie connoît encore des Citoyens qu'elle chérit. Vous dites qu'il faut opter entre faire un homme & un Citoyen, & que l'onne peut faire, à la fois, l'un & l'autre. Il semble donc qu'après avoir proscrit la société & les institutions sociales, vous deviez vous borner à former, l'homme de la nature. En ce cas il étoit inutile de faire un traité d'éducation aussi étendu. Puisque selon vous tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses, & que les bonnes institutions sociales doivent dénaturer l'homme, il ne s'agit plus que de séquestrer votre Eléve dans quelque Isle déserte où il deviendra de lui même l'homme naturel que vous demandez. Mais vous sentez le ridicule de ce systême; & ne pouvant envilager votre Emile comme un sujet inutile au genrehumain, vous faites un effort pour le rendre en même tems naturel & social. en ôtant les contradictions de l'homme.

Pour cela que faut-il faire? Beaucoup sans doute; c'est d'empêcher que rien ne foit fait. Prétendez-vous renouveller la face de la terre, & renverser de fond ren comble toutes les sociétés qui existent, en n'épargnant pas même leurs bonnes institutions qui doivent denaturer votre éléve s'il s'y conforme? Non fans doute; vous avez dû voir qu'il n'appartient plus qu'à l'Etre suprême, d'opérer ce changement universel : votre proposition n'est-elle qu'exagérée, & n'avez-vous eu intention que de corriger les abus qui se sont glissés dans la société ? Voyons si alors vous vous accordez avec vous-même. Quand vous aurez remédié à ce que vous regardez comme abus, peu vous importe, dites vous, à quel état on destine votre Emile; il sera propre à l'épée. au Barreau, à l'Eglise... Kisum teneatis. amici. Quoi! vous en ferez un homme contradictoire, un fourbe qui extérieurement avouera un état que vous ·lui aurez dépeint comme un fruit de la folie humaine?

Avant d'aller plus loin, convenons encore d'une chose. Après avoir dit

dans votre avant-propos, qu'en lisant votre Ouvrage, on croira moins lire un traité d'Education, que les réveries d'un visionnaire sur l'Education. Qu'y faire? ajoûtez-vous: ce n'est pas sur les idées d'autrui que j'écris; c'est sur les miennes:... dépend-il de moi de me donner d'autres yeux, & de m'affecter d'autres idées? Non. Dépend-il plus de ceux à qui vous reprochez leurs préjugés, de se donner d'autres yeux, & de s'affecter d'autres idées?

Nous avouerons donc fans peine que l'enfant trop resserré dans les tégumens dont on le couvre après sa naissance, est un prisonnier malheureux, & que des liens trop étroits le déforment & l'affoiblissent : nous ne croirons pas cependant que tremper les enfans dans l'eau du styx, doive être les exposer à toutes les intempéries de l'air, sans avoir aucun égard à leurs forces, au climat & à la saison. Ce que l'on sait encore, & que vous avez très-bien prouvé, c'est que la mère est la nour-rice naturelle de son enfant, & que l'usage accrédité, qui livre l'homme à des nourrices mercénaires, est une des causes

causes de la dépopulation. Mais qu'étoit-il besoin d'ajoûter que les Sciences, les Arts, la Philosophie & les mœurs qu'engendre l'Europe, ne tarderont pas d'en faire un désert ; qu'elle sera peuplée de Bêtes féroces, & qu'elle n'aura pas

beaucoup change d'Habitans?

L'on s'accordera encore avec vous pour crier à ces mères insensées qui font des idoles de leurs enfans, qu'en écartant d'eux toute atteinte pénible, elles accumulent au loin les douleurs, & les maux sur la tête de ces victimes infortunées de leur aveugle tendresse. Que n'est-il permis aussi de desirer que le père, s'il est sensé, pût être le précepteur de son enfant, ou qu'au moins un gouverneur ne fût point un homme vénal? Mais quelles raisons autres que des sophismes pourrions-nous donner à cet Instituteur choisi, pour lui perfuader que, s'il réussit, il aura engagé son Elève à renier le titre que lui a donné la divine Providence, & qu'il aura dû le disposer à ne plus vouloir être Prince, s'il est né pour occuper ce rang dans l'ordre focial? Ces propositions sont des corollaires de vos Tome VI.

principes, qui ne peuvent nous en imposer jusqu'à nous faire croire que l'autorité des Princes n'émane pas de la puissance du maître de l'Univers.

Vous développez avec intelligence la pratique qu'il faut observer pour satisfaire l'inquiétude & rectifier les premiers mouvemens d'un enfant qui commence à distinguer les objets; mais vous passez bientôt à une proposition fausse, qu'il n'est pas étonnant que vous prouviez mal. Toute méchanceté, dites vous, vient de foiblesse;.. celui qui pourroit tout ne scroit jamais de mal. Souvenez-vous d'abord que nous profiterons de cette assertion pour démontrer contre vous-même la fausseté d'une autre qui vous tient lieu d'axiome: attendons qu'il en soit tems, & contentons-nous aujourd'hui de relever celle-ci. Toute méchanceté vient de foiblesse, dites-vous, parce que celui qui pourroit tout ne feroit jamais de mal, & que de tous les attributs de la Divinité toute-puissante, la bonté est celui sans lequel on la peut le moins concevoir. Vous avez confondu ici la vérité du conséquent avec celle de la consé-

quence. Le Tout-puissant est bon sans doute, parce qu'il réunit toutes les perfections; mais en est-il de même de l'homme qui feroit fort relativement aux autres? Et n'est ce pas de cette supériorité de forces respectives que naissent la violence & tous les vices qui en dérivent?

Vous exigez que l'on croye encore que la fantaisse ne tourmentera point les enfans, quand on ne l'aura pas fait naître, attendu qu'elle n'est pas de la nature. Cette supposition prend sa sour ce dans une autre que vous annoncez dès votre début, & que vous exprimerez bientôt en ces termes; posons pour maxime incontestable que les premiers mouvemens de la nature sont toujours droits: il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain; il ne s'y trouve pas un seul vice dont on ne puisse dire comment & par où il y est entré. Le tems viendra où peut-être vous serez obligé de convenir avec nous, que cette ma-xime n'est pas si incontestable dans le sens que vous lui donnez; mais enfin, si elle l'est pour vous dans cet instantci, pourquoi la contredire? Pourquoi

dans un autre endroit avouez-vous que l'enfant peut naturellement se mettre à crier pour rien?

On convient avec vous qu'un moyen généralement sûr pour tarir la source des pleurs d'habitude & d'obstination, est de ne point saire attention aux cris de l'ensant: s'il s'agissoit cependant d'un naturel violent & impétueux, que l'on ne peut négliger d'écouter sans le porter à la sureur, il n'est pas douteux qu'alors il ne valût mieux distraire l'ensant par quelque objet agréable & frappant, en observant, comme vous le demandez, qu'il n'apperçoive pas l'intention de le distraire.

Vous voulez encore, avec raison, que les premieres articulations qu'on fait entendre à l'enfant soient rares, faciles, distinctes, souvent répétées, & que les mots qu'elles expriment ne se rapportent qu'à des objets sensibles qu'on peut d'abord lui montrer: il n'est pas jusqu'aux nourrices qui ne soient ici d'accord avec vous, & qui ordinairement ne suivent cette méthode: elles sentent aussi communément qu'il seroit ridicule & inutile de trop étendre le vocabulaire

des ensans; ce qui n'est pas tout-à-sait le resserrer le plus qu'il est possible, comme vous le desirez. Il est certain qu'il vaut mieux parler toujours correctement devant eux, que de les reprendrz continuellement, & qu'en épluchant tous leurs mots, on leur sait contracter un parler sourd, confus & timide.

Y a-t-il rien de plus sot, dites-vous que la peine qu'on prend pour apprendre aux enfans à marcher, comme si l'on en avoit vû quelqu'un qui par la no-gligence de sa nourrice, ne sut pas mancher étant grand? On apprend de bonne heure aux ensans à marcher, pour deux raisons. 1°. parce que le mouvement développe & fortifie leurs membres. 2°. parce qu'il y auroit du danger que dans les premiers essais qu'ils feroient d'eux-mêmes, il ne leur arrivât de se casser un bras ou la tête. Qu'on les mene journellement au milieu d'un pré: là qu'ils tombent cent fois le jour, tant mieux; ils en apprendront platst à se relever. C'est fort bien dit; mais tout le monde n'a pas un pré à fa disposition.

Mais avançons. Il est très-vrai, comme vous le dites ailleurs, que l'homme aveuglément livré à ses premiers penchans eût fait consister son bonheur, bonheur apparent & passager, à faire tout ce qui lui plaît, si les loix divines & humaines n'eussent mis un frein à ses desirs déréglés. Il est encore certain qu'en relation avec son espèce il a plus de devoirs à remplir, & qu'alors le mauvais usage de sa liberté le tourne à plus de vices qu'il n'en feroit paroître s'il étoit isolé de ses semblables. Et de-là il s'ensuit que les règles sociales les plus sages sont la perte de l'homme? que les institutions humaines font toutes des abus & des préjugés qui ont altéré sa nature, & qui l'éloignent de sa destination? Mais qui vous a dit, ou, quand avez-vous prouvé que l'homme est fait pour se borner aux propensions animales? L'enfant, le sauvage, sont-ils l'homme parfait? Etes-vous bien fûr qu'ils en soient l'archétype? Dans quel decret de la Providence éternelle avez-vous donc lu qu'elle n'a pas porté l'homme à la fociété comme à un moyen qu'elle a pu remplacer sans doute, mais qu'elle a voulu choisir, pour le conduire à une fin encore ultérieure?

🧂 » Avant que les préjugés & les » institutions humaines aient altéré, » dites-vous, nos penchans naturels, " le bonheur des enfans, ainsi que des » hommes, consiste dans l'usage de leur » liberté. Quiconque fait ce qu'il veut » est heureux, s'il se suffit à lui-même «. Que n'ajoûtiez-vous: & s'il veut ce qu'il doit vouloir? Les Loix n'enlèvent point l'usage de la liberté; elles ne font qu'en interdire l'abus. » Mais » l'homme livré à lui-même & déga-» gé des liens de la Loi n'abuseroit » jamais de cette liberté; les premiers » mouvemens de la Nature sont tou-» jours droits; il n'y a point de per-» versité originelle dans le cœur hu-» main «. Où avez vous encore vû tout cela? S'il étoit permis d'employer vos armes contre vous-même, ne vous trouveroit-on pas encore ici en contradiction? Vous avez dit, que la méchanceté vient de foiblesse: sans cesse vous nous répétez que l'enfant est foible, vous exagérez même la foiblesse de son intelligence: l'enfant porte donc en lui le germe de la méchanceté. Mais à quoi bon s'appuyer d'un paralogisme pour en combattre un autre. Écouteznous un instant; si nous avons tort,

vous nous direz pourquoi.

Les hommes n'apportent pas en naiffant le même naturel : quand nous aurions tous la même ame, nous n'avons pas le même corps, & nous dépendons des impressions de nos organes, qui seroient les seules règles de nos actions, si la raison ne nous apprenoit, & si l'Auteur de la Nature ne nous aidoit à secouer le joug de l'homme brute. Les habitudes se contractent; & nos penchans divers influent fur l'exercice de nos facultés. Pourquoi ne suis-je pas aussi disposé qu'un autre à mettre de la droiture dans mes actions? L'Etre suprême l'a voulu; qu'avez-vous à répondre, vous qui l'admettez? Vous nous donnerez bientôt occasion d'entrer dans d'autres raifons.

Enfin, selon vous, » la seule passion » naturelle à l'homme, est l'amour de » soi-même «. Oui sans doute, & c'est-là l'origine de nos vices: nous apportons avec nous l'instrument de notre perversité. Il n'est point vrai » que cet » amour-propre ne devienne bon ou » mauvais dans un homme que par

» l'application qu'en fait, & par les » relations que lui donne un autre » homne ». Chacun de nous se suffit à lui-même pour produire sa malice. Nous luttons à la vérité contre la regle à mesure qu'elle multiplie nos devoirs; mais fomnies-nous méchans, parce que nous sommes obligés d'être bons? n'estce pas plutôt parce que nous ne voulons pas devenir ce que nous devons être? L'haleine de nos semblables nous est contagieuse, & le mauvais exemple a de l'empire sur notre foiblesse; mais nos devoirs font des devoirs enfin, & le méchant, quel qu'il soit, & de quelque façon qu'il le soit devenu, transgresse la sagesse des loix établies dans la société. L'homme pourroit être bon en société; il ne le veut pas : la nature l'a pourvu de la faculté dont il abuse pour se porter au désordre. Allez-vous encore demander à quoi bon ce don funeste de la nature? La réponse est déja donnée; le Tout-Puisfant est juste & sage, n'en convenezvous pas? Une vérité, quoique terrible, n'en est pas moins certaine.

L'elprit d'indépendance qui régne dans votre saçon de penser & d'agir, vous fait abhorrer tout ce qui sent l'autorité, & vous ne voulez pas que l'enfant soit assujetti à obéir. Vous excluez de son Dictionnaire les mots d'obéissance, de commandement, encore plus ceux de devoir & d'obligation, & vous n'y admettez que ceux de force, de nécessité, d'impuissance & de contrainte. N'est-ce pas ici un pur débat sur les termes? Car enfin nous ne voyons rien de plus énergique pour exprimer l'effet du commandement que les mots de force, de nécessité, de contrainte. Mais vous voulez que cette contrainte vienne de la nécessité des choses, vous desirez que l'on n'oppose aux caprices de l'enfance que des obstacles physiques : à la bonne heure; quand ce moyen ne seroit pas toujours pratiquable, il n'en est pas moins vrai qu'il est très-essicace. Vous convenez ensuite que c'est rappeller l'enfant à cette nécessité des choses que de lui faire connoître qu'il est foible, & que celui qui le gouverne est fort; que son état le rend dépendant de son maître, & le met nécessairement à sa merci. Nous convenons de notre côté qu'il faut effectivement disposer l'enfant à sentir cette dépendance physique, avant d'exiger qu'il envisage son Mentor comme plus éclairé que lui: il n'est pas douteux que ce ne soit le plus court & le plus sûr chemin pour conduire l'Eleve à une entiere docilité. Les sages Instituteurs réprouvent, ainsi que vous, le commandement dont l'enfant ne voit point le fondement, & qu'on n'a point appuyé d'abord des raisons qui sont à sa por-

On passe aisément des expressions outrées; mais peut-on soutenir la multitude de mauvais raisonnemens dont vous étayez votre système? Gardez-vous sur-tout, dites-vous, de donner à l'enfant de vaines formules de politesse. Pourquoi cela? C'est qu'il vaut beaucoup mieux qu'il dise en priant, faites cela, qu'en commandant, je vous prie », Sans contredit; mais ne vaut-il pas encore mieux l'accoutumer à prier en s'énonçant comme il convient, & à commander avec des expressions douces & affables? La politesse & la douceur du commerce excluent-elles l'humanité? Au contraire elles y accoutument ou la supposent.

Vous ne voulez pas que l'on raifonne avec les enfans, parce que le chef-l'œuvre d'une bonne éducation, est de faire un homme raisonnable. Si les enfans, ajoûtez-vous, entendoient raison, ils n'auroient pas lesoin d'être elevés. Le chef-d'œuvre d'une bonne culture, est de faire une bonne récolte: ne féme-t-on pas, pour y parvenir, la même espèce de grain que l'on doit recueil-lir ? Quel est aussi l'Instituteur qui prétend faire entendre raison à l'enfant, comme il doit l'entendre dans l'âge mûr ? A quoi serviroit la raison à cet âge? dites-vous encore : elle est le frein de la force, & l'enfant n'a pas besoin de ce frein. N'est-elle pas aussi le soutien de la foiblesse?

On doit être sûr que l'enfant traitera de caprice toute volonté contraire à la sienne, 🤄 dont il ne sentira pas la raison. Or un enfant ne sent la raison de rien, dans tout ce qui choque ses fantaisses. Prouvez donc qu'il y a du danger à la lui saire sentir, en tempérant l'autorité par la douceur & la sermeté par

Il cût été trop sensé de rappeller au Gouverneur, qu'il doit proportion-

la patience.

ner ses préceptes & ses conseils à l'intelligence de son Elève : il est plus conforme à votre système de lui interdire toute leçon verbale. L'enfant n'en doit recevoir que de l'expérience. Pourquoi ne voulez vous pas qu'il puise dans celle que vous supposez au Maître, les moyens de réfléchir sur la sienne propre? Quand vous aurez amené votre Elève sain & robuste à l'âge de douze ans, sans qu'il sache distinguer sa main droite de sa main gauche, dès vos premieres leçons, les yeux de son entende-ment s'ouvriront à la raison. Il ira loin s'il suit la vôtre pour guide. Quelle avance a donc votre idiot de douze ans sur nos Elèves? Il a l'ignorance de plus : si l'on vous en croit, ce sera encore un bien pour lui.

Il ne faut infliger à l'enfant aucune espèce de châtiment, parce qu'il ne sait ce que c'est qu'être en faute. Dépourvu de toute moralité dans ses actions, il ne peut rien faire qui soit moralement mal, & qui mérite ni châtiment ni réprimande. Lorsqu'on punit un enfant ou qu'on lui reproche ses sautes, avant qu'il ait le plein usage de la raison, on n'a

égard qu'au physique de ses actions, qui, dans un âge plus avancé, se trouvera joint au moral; on le garantit d'avance du mal sutur : qu'y a-t-il d'insensé dans cette prévoyance? Quand votre Emile, par une étourdérie constante, vous casse des vîtres, est-il en faute? Non, selon vous. Pourquoi donc l'ensermezvous? Et comment appellez-vous cette détention dans un lieu obscur? Si vous vous abusez sur la qualification de cet emprisonnement, l'ensant ne s'y trompe point.

"" J'ai fait cent fois réflexion en écrivant, dites-vous, qu'il est impossible dans un long ouvrage, de donner toujours les mêmes sens aux mêmes mots. Il n'y a point de langue assez riche pour sournir autant de termes, de tours & de phrases, que nos idées peuvent avoir de modifications... Tantôt je dis que les ensans sont incapables de raisonnement, & tantôt je les sais raisonner avec assez de finesse; je ne crois pas en cela me contredire dans mes idées, mais je ne puis disconvenir que je ne me contredise souvent dans mes expres-

» sions. » Vous voilà à l'abri de tout reproche; quand vous vous contredirez, c'est qu'on ne vous aura pas entendu.

Vous avancez encore que la tromperie & le mensonge naissent avec les conventions & les devoirs? Pour en juger, il faut, comme vous le demandez, saisir votre idée sans s'arrêter à l'expression. Ne rapprochez-vous si souvent les conventions des devoirs que pour toujours les confondre? Et voulez-vous dire que les devoirs de la fociété, devoirs conventionnels, & dont toute la force vient de l'opinion, sont la cause suneste de la tromperie & du mensonge; en sorte que ces actions défordonnées doivent être imputées à la regle sociale plutôt quà la malice de l'homme qui la transgresse? Cette proposition rentre dans celles que nous avons déja passées en revue. Votre intention est-elle d'énoncer que le mensonge n'est un mal moral, qu'autant que c'est un devoir de ne pas mentir? Cela est très-vrai, & ne vous aide en rien. Prétendez-vous faire entendre aussi que l'homme ne chercheroit point à tromper son semblable, s'il n'avoit

articulé avec lui quelque convention? Vous avancez plus que vous ne pouvez prouver. Votre Emile casse les fenêtres de sa chambre : d'abord vous laissez fouffler sur lui le vent nuit & jour, sans vous soucier des rhumes, parce qu'il vaut mieux être enrhumé que fou. A la fin, vous faites raccommoder les vîtres, toujours fans rien dire: il les brise encore; alors vous changez de méthode: vous l'enfermez dans un lieu obscur; & après qu'il y a demeuré quelques heures, quelqu'un que vous apostez, lui suggère de vous propofer un accord, au moyen duquel vous lui rendrez la liberté, & il ne cassera plus de vîtres. Cet accord est-il une convention? Non, autrement vous lui apprendriez à vous tromper ; ce raisonnement est à vous. Hé bien! après cet accord qui n'est point une convention, votre Emile ne cassera plus de vitres à dessein? Vous nous en répondez; mais votre garantie ne nous tranquillise pas. Au moins s'il en casse encore, il ne pourra être tenté de cacher ou même de nier cette action, pour éviter l'emprisonnement? Cet Émile est votre ouvrage; vous en êtes vrai-

ment le père: il n'est pas étonnant que votre tendresse paternelle vous fasse illusion. Nous entrevoyons encore un sens dont votre proposition est suf-ceptible; c'est que l'homme ne rompt véritablement une convention quand il fait à quoi elle l'oblige, & qu'il ne ment dans toute l'énergie du mot que lorsqu'il sait que ne point mentir est un devoir; mais cette considération doit-elle empêcher que l'on n'inculque de bonne heure à l'enfant fes obligations & ses devoirs ? Il n'est pas un être machinal, & ne doit pas l'être aussi long-tems que vous le prétendez. Quand on vous demande ou vous placerez votre Emile pour l'élever comme un être insensible comme un automate, & pour dérober à ses yeux le spectacle & l'exemple des pasfions d'autrui ; ne croyez pas avoir satisfait à la question en vous écriant, ô hommes, est-ce ma faute si vous avez rendu difficile tout ce qui est bien ? II s'agit de savoir si c'est à la perversité actuelle de l'homme, ou plutôt à l'ordre physique des choses que répugne votre homme nature!

Pour inspirer la charité aux enfants, on leur fait donner l'aumône, comme si l'on dédaignoit, dites-vous, de la donner soi-même. Eh! ce n'est pas l'enfant qui doit donner, c'est le Maître. Depuis quand un bon Instituteur a-t-il dédaigné de donner l'exemple à son Elève? Et quel danger peut-il y avoir pour l'enfant à contracter l'habitude de donner aux misérables? Il ne sent pas encore tout le mérite de la générosité & de la commisération; mais l'habitude le dispose à se rappeller dans un âge plus mûr la vraie notion de ces actions: il s'accourume à l'acte qui doit lui être méritoire. Est-ce une prévoyance déplacée? Cette réflexion doit suffire pour vous tenir en bride sur quantité d'autres points, jusqu'à ce que vous nous ayez démontré qu'elle n'est pas juste. Elle indique la réponse à toutes ces petites questions, qui dans le fond ne sont que des plaisanteries, & que vous prenez pour des vérités. N'est ce rien que d'être heureux? N'est. ce rien que de sauter, jouer, courir toute la journée? De la vie l'enfant ne sera si occupé. Tout cela sent plus la bousson-

nerie que la raison. Allez-vous dire encore qu'il y a de la folie à prévoir un avenir dont nous ne sommes pas les maîtres? L'Instituteur fait ce qu'il doit; celui qui dispose de l'avenir sera le reste. C'est dans cette espérance que le Laboureur confie à la terre un grain

qu'il ne peut pas faire germer.

Vous regrettez toujours que l'on séme dans le cœur & dans l'esprit de l'enfant, ce qu'il ne doit recueillir que dans l'Eté de ses jours. Il est vrai qu'il ne faut pas trop le jetter en avant de ses lumières, mais c'est un aiglon qu'il est bon d'accoutumer aux rayons du Soleil. Il n'est pas douteux que, relativement à la culture de l'esprit & à la formation des mœurs, il n'y ait des vices à réformer dans l'éducation actuelle; mais si l'on donne dans un extrême, vous n'en êtes pas plus excusable de donner dans un autre; & pour démontrer le danger des notions pré-coces, il n'étoit pas besoin de vous mettre dans la tête qu'un enfant jusqu'à douze ans n'est qu'une pure machine, qui n'est sensible qu'aux impressions animales, & incapable de la réslexion la plus légère, sur tout ce qui n'a point un rapport prochain à ses besoins physiques.

Avant l'âge de dix ans aucun enfant ne peut, selon vous, assez entendre une fable de la Fontaine, même après l'explication du Maître, pour en tirer du profit. Permettez-vous qu'Emile parodie les documens que vous lui donnez dans le cours de la même époque de son enfance, & qu'il raisonne avec nous, comme il a raisonné avec vous fur l'apologue du Renard & du Corbeau?

Emile en plantant des féves dans un Jardin, a, fans le savoir, ravagé une planche de melons. Le Jardinier Robert de son côté arrache les féves que l'on avoit eu soin d'arroser tous les jours: elles étoient déja grandes & faisoient les délices de l'enfant. Emile arrive empressé & l'arrosoir à la main. Q spectacle! ô douleur! plus de séves; on se lamente, & Robert se plaint encore plus fort. Vous prenez de-là occasion de faire enrendre à Emile ce que c'est que la propriété.

JEAN-JACQUES.

Excusez-nous, mon pauvre Robert...

Mon pauvre Robert! Que signisse le mot pauvre? Et que veut-il dire ici? Comment Robert est il pauvre, s'il a de quoi pourvoir à tous ses besoins? S'il l'est réellement, pourquoi le caressez-vous en lui rappellant sa pauvreté? Emile va apprendre à insulter à la misère.

Vous aviez mis là votre travail, votre

peine.

Qu'est-ce que mettre son travail dans un lieu? Voire travail, votre peine! cheville, redondance inutile; pléonasme aussi inexcusable que celui qui se trouve dans les mots, honteux & confus. L'enfant deviendra babillard & lâche dans son style.

Nous avons eu tort.

Nous avons eu tort! une autre fois no is aurons fait tort. Pourquoi des significations si opposées dans le même mot? Emile n'y est plus; tandis que vous parlez grammaire, il songe à ses séves.

Nous vous ferons venir d'autre graine de Malte. Graine de Malte! quelle espèce de plante est-ce là que la Malte? C'est une Isle: oui; mais on ne s'arrêtera pas à le dire, & l'enfant ne fongera pas à le demander. Il prend donc une fausse notion.

Pour ne point épiloguer sur tous les mots, passons à la conclusion de l'entretien. Robert, que l'on a endoctriné, après avoir accordé à Emile un coin de son Jardin pour y cultiver des séves, lui dit; souvenez-vous que j'irai labourer vos séves, si vous touchez à mes melons. Emile remportera pour maxime de conduite, qu'il est permis de faire du mal à qui nous en fait.

Dans une autre occasion Emile voit un homme en colère: vous lui dites, ce pauvre homme est malade, il est dans un accès de siévre. Qu'est-ce que la siévre? Docteur, prenez garde: si vous la définissez bien, ce n'est plus la colère, & vous trompez Emile: si vous la définissez mal, vous le trompez encore. Quelque réponse que vous fassiez à toutes ces chicannes, elle sera bonne pour nous, si elle est sensée.

Il seroit possible d'en faire autant de quelques autres leçons que vous donnez à votre Elève dans l'âge où vous ne croyez pas qu'il puisse voir le monde autrement que comme un globe de carton; mais ces leçons n'en seroient

pas moins bonnes. Il en est de même des Fables de la Fontaine & des autres moyens d'instruction : pour les rendre utiles à l'enfant, il faut d'abord lui en faciliter l'intelligence: ce qui peut trèsbien se faire sans épuiser toutes les questions qui peuvent avoir rapport à chaque mot. Les hommes faits ne pourroient même converser entr'eux, s'il leur falloit pour cela des idées complettes des choses. L'esprit de l'enfant est une jeune plante qui tire d'abord peu de sucs nourriciers : mais successivement elle en absorbe à proportion qu'elle s'accroît: une idée en améne une autre, un raisonnement trace la route à un second. Enfin cette souplesse admirable, dont la nature a pourvu le cerveau des ensans, les rend propres à passer rapidement d'une notion imparfaire à une autre qui leur présente plus de faces de l'objet qu'ils n'avoient d'abord qu'entrevu. Vous refusez le nom de mémoire à cette facilité de se retracer les impressions passées : appellez-la comme il vous plaira; elle n'existe pas moins.

Enfin , votre Emile atteint un âge

240 qui le rappelle malgré vous à cette société, dont vous combattiez d'abord la constitution originelle & légitime, la confondant avec les abus qu'elle proscrit. Par grace vous le placez au milieu de nous : il faut qu'il y joue un beau rôle: & quel rôle plus noble que celui de Philosophe vertueux? Qu'Emile doive être ou ne point être ce personnage que vous dessinez avec complaisance, il n'en est pas moins vrai que le modèle offre des traits que nous respectons. Si nous sommes aussi vicieux, aussi méprisables que vous l'iinaginez, nous fommes au moins plus amis de la vertu que vous ne le croyez. Votre Emile se rapproche donc quelquefois de nous; & alors il nous paroît dans l'ordre. Vous voyez que nous ne

jugés. A douze ou treize ans, dites-vous, » les forces de l'enfant se développent » bien plus rapidement que ses beofoins...Il se voit par-tout entouré de tout ce qui lui est nécessaire; aucun besoin imaginaire ne le tourmente; l'opinion ne peut rien sur a lui

fommes pas toujours en proie aux pré-

» lui; ses desirs ne vont pas plus loin » que ses bras ». Cette évaluation respective des forces & des besoins tant réels qu'imaginaires des enfans est-elle bien juste? Nous ne voyons pas que vous ayez suffisamment fondé l'existence de cette supériorité de forces qui seroit effectivement à desirer. Il est vrai que votre Emile en sera moins éloigné: mais ce rapport de ses forces à ses desirs dépend presqu'entierement du concours de circonstances particulieres que vous supposez & qui se trouvent rarement réunies. Vous choisissez votre Emile d'une bonne santé, d'un esprit médiocre; il est fils d'un père riche; il ne lui manque qu'un superflu qu'il ne connoît pas; séquestré du spectacle des passions humaines, il ne peut guères puiser de lumières dangereuses que dans les fautes de son Maître; & yous l'avez demandé ce Maître tel qu'il en existe peu. Tout l'avantage qu'il tire de votre méthode est l'ignorance qui devient un bien pour lui; mais qui seroit funeste au plus grand nombre. Si votre Emile étoit pauvre, valétudina re, d'un esprit foible & borné, ou vif, impétueux & précoce; s'il étoit au milieu Tome VI.

de ses semblables; tranchons le mot, s'il étoit sollicité, entraîné, corrompu de bonne heure par le charme de l'exemple, par l'appas séducteur du vice; tout votre édifice se dissiperoit en sumée.

J'ai donc eu raison, direz-vous; d'adopter le plan que je propose; & c'est un grand ma!heur pour vos enfans, d'être exposés à tant d'occasions dangereuses qui font éclore dans leurs cœurs le germe funeste des passions, & y portent le feu des desirs vicieux. Oui, c'est un malheur, & votre méthode n'en est pas plus adaptée au bien général; parce qu'il n'est possible que de remédier aux suites du danger. Dépend-il de ceux qui naissent dans le fein de la société, de se soustraire aux rapports de l'homme social? Disposons de bonne heure notre tendre jeunesse à sortir victorieuse du torrent qui l'environne; c'est tout ce que nous pouvons, & ce que nous ne ferions pas en suivant votre marche. S'il est audessus des forces humaines de dissoudre la fociété pour jamais, d'atirper la racine du vice & des abus; s'il est impossible d'éloigner le plus grand

nombre des jeunes gens de l'air contagieux que la perversité de l'homme a répandu sur toute la terre au mépris de la loi divine & des bonnes institutions fociales; vous aurez toujours voyagé dans le pays des chimères, (comme vous le dites vous-même en plaisantant) toutes les fois que vous aurez eu besoin de supposer votre Elève hors de l'état actuel des choses : ou bien ce que votre méthode peut avoir d'utile, se restreindra à quelques cas extraordinaires, & il fera constamment faux que le préjugé seul nous empêche de l'adopter.

Vous avez mieux aimé dans le premier âge, perdre du tems que de le mal employer; l'un vaut l'autre effectivement: mais, comme nous avons déja eu occasion de l'observer, vous prolongez un peu trop la durée de ce premier âge, où l'enfant, selon vous, n'est susceptible d'aucune instruction relative à ses devoirs ou à ses besoins futurs. Sans rappeller ici les raifons que nous avons déja oppolées à toutes ces propositions qui tendent à prouver que les ensans sont de pures machines jusqu'à l'âge de dix à douze ans, &

qu'il est impossible avant cette époque de leur faire prendre des notions justes des choses; il suffira de tirer des inductions de ce que vous dites vousmême quand vous vous donnez la peine de réfléchir sur vos affertions. « Sonm gez, dites-vous, que (dans le fecond » âge) les passions approchent, & que » si-tôt qu'elles frapperont à la porte, » votre Elève n'aura plus d'attention 99 que pour elles 99. Voulez-vous que nous vous fassions part des réflexions qu'auroit produit chez nous ce raifonnement? Les voici. D'abord il faut jetter mon plan au feu; ensuite, ou me taire, ou en tracer un autre. Pourquoi cela? Je viens de dire que, pour instruire l'enfant, il ne falloit pas attendre l'âge des passions : je répéte à chaque page que l'homme corrompt l'hom me; & quand l'enfant n'apporteroit pas en naissant le germe du vice & des erreurs, il en trouve le spectacle étalé à ses yeux dès qu'ils peuvent s'ouvrir : mais il est clair que presque tous les Elèves ne peuvent être placés ailleurs que dans le sein de la société: les passions livrent donc, généralement parlant, des assauts à leurs cœurs plutôt

que je ne le suppose; & quand la contagion ne se communiqueroit pas à tous d'aussi bonne heure, il n'en seroit pas moins imprudent de ne pas prévenir le danger. J'ai donc eu tort d'oublier que le plus grand nombre des enfans est nécessairement dans le cas de ces caractères violens & précoces qu'il faut, selon mes propres expressions, se hâter de saire hommes?

/ Il nous paroît raifonnable , ainfi qu'à vous, de tourner d'abord l'attention de l'Elève sur les Phénomènes de la nature que peut atteindre sa foible vue. Outre que ces connoissances lui découvriront fes rapports naturels & primitifs avec les Etres qui l'environnent, elles sont très-propres à faire naître chez lui la curiosité & le desir d'apprendre. Nous conviendrons encore fans peine que, pour nourrir cette curiosité, il ne faut pas se presser de la fatisfaire : c'est un principe avoué par tous les Instituteurs qui connoissent le vrai but de leur fonction. Il est hors de doute aussi que l'on doit mettre les questions à la portée de l'ensant; mais quand vous ajoûtez qu'il faut les lui laisser résoudre, ne donnez-vous pas

dans Scylla pour vous éloigner de Carybde? Vous voulez que l'enfant ne sache rien parce qu'on le lui a dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même; qu'il n'apprenne pas la science, mais qu'il l'invente. Entre le silence & la précipitation à lever les difficultés, n'y a-t-il pas une route moyenne à suivre? Sans favoriser la paresse, ne pouvons-nous soulager la foiblesse? Faisons naître les questions à propos, choisissons-en les objets; que la façon de les proposer excite l'attention de notre Elève : si de lui-même il cherche à découvrir, s'il nous interroge; saissiffons bien le sens de sa demande; habituons-le à l'énoncer en termes clairs & précis, & fixons-le autour du point de la question. Mais dans tous les cas, souvenons-nous que son attention est un arc foible & délicat qui ne foutient qu'une légére tenfion, fur-tout quand l'objet qu'elle envisage est de nature à ne produire dans l'esprit de l'ensant qu'un intérêt médiocre : exerçons les forces du jeune homme & n'en abusons pas : examinons bien ju qu'où elles peuvent aller, & n'en exigeons pas trop, si nous voulons en tirer parti:

mettons-le sur la voie de la solution; point d'étalage pédantesque, mais point de taciturnité, point d'inaction de notre part : présentons par dégrés le flambeau de la vérité. Si la premiere tentative ne l'éclaire pas fur tous les rapports que vous avez exposés à ses yeux; au moins en saisira-t-il quelques-uns : un second essai, adroitement ménagé, suffira peut-être pour lui donner la vraie notion de la chose. Ce qu'il saura de cette façon, vous le lui aurez dit; mais il le saura parce qu'il le comprendra lui-même : il aura appris la science, mais en suivant la marche de ceux qui l'inventent, sans avoir eu l'embarras rebutant de choisir, entre une multitude de routes, celle qui méne à la découverte du vrai. Ce n'est point là savoir & croire fur parole: ce n'est pas non plus perdre le tems en simagrées, de la part du Maître, & en efforts toujours pénibles & le plus souvent infructueux de la part du disciple. Il y a de l'imprudence dans une course trop précipitée, & de la maladresse dans une marche trop lente.

Pourquoi initier si tard votre Emile dans les sciences? Pourquoi attendre

fi long-tems à lui donner les notions morales qu'il peut saisir? » C'est, ditesvous, qu'il y a de l'ineptie à exiger des enfans qu'ils s'appliquent à des choses qu'on leur dit vaguement être pour leur bien, sans qu'ils sachent quel est ce bien; c'est qu'il n'y a que des objets purement physiques qui puissent les intéresser: rien n'est bien pour eux que ce qu'ils sentent être tel; vouloir qu'ils soient dociles » étant petits, c'est vouloir qu'ils soient » crédules & dupes étant grands... » Pourquoi enfin les appliquer aux » études d'un âge auquel il est si peu » sûr qu'ils parviennent »? Il est étonnant qu'un homme d'esprit se soit reposé sur tout cela comme sur de bonnes raisons. Quel est le Maître » qui exige de ses Elèves qu'ils s'appliquent. à des choses qu'il leur dit vaguement être pour leur bien? Et quel est l'Instituteur sensé qui ne cherche pas à les convaincre au moins de l'utilité des choses auxquelles il les veut porter? Il a beau faire, les objets purement physiques les intéresseront toujours plus que les objets moraux & de pure spéculation : qu'y a-t-il d'étonnant à cela?

N'est-ce pas la foiblesse des hommes faits ainsi que des enfans? Vous convenez qu'il est aisé de convaincre un enfant que ce qu'on veut lui enseigner est utile; « mais ce n'est rien de le » convaincre, ajoûtez-vous; si l'on ne n fait le persuader n, Commençons par la conviction, & contentons-nousen d'abord; qu'en arrivera-t-il? Supposons nos Elèves parvenus à l'âge où vous croyez votre Emile capable de sentir l'utilité des choses ; imaginezvous qu'ils soient alors moins susceptibles de persuasion? Au contraire, accoutumés à distinguer d'une façon plus nette & plus étendue que lui les qualités tant absolues que relatives de Teurs actions, ils seront plus disposés à sentir ce que c'est que rectitude & utilité. Ils ne sont donc pas en retard de ce côté-là; & l'acquis des connoisfances spéculatives & morales leur donne l'avantage sur lui. Nos Elèves sentiront qu'ils sont heureux d'être instruits, tandis que le vôtre en sera encore à desirer de l'être : ils seront plus avancés que lui pour eux-mêmes & pour le bien de la société.

Que l'on vous demande s'il sera tems

d'apprendre ce qu'on doit savoir, quand le moment sera venu d'en faire usage: » je l'ignore, dites-vous; ce que je » sais, c'est qu'il est impossible de l'apprendre plutôt ». C'est-là se trom-per; nous vous l'avons déja sait voir. » Nos vrais Maîtres sont l'expérience & » le sentiment ». C'est donc là votre preuve? Elle n'est pas de bon aloi. Jamais rien ne nous frappe si intimement que ce qui nous est connu par la voie de l'expérience & du sentiment; & cela n'est pas particulier à l'ensance: mais les impressions que font sur nous les autres connoissances, pour n'être pas aussi vives, n'en sont pas moins réelles & lumineuses. Un Maître expérimenté & qui sent bien les choses, infinue plus ou moins ses affections dans le cœur de son disciple, en même tems qu'il éclaire son esprit. C'est tout ce que peut un homme sur les facultés d'un autre homme, & tout ce qui suffit pour l'éducation. Pourquoi craignezvous aussi qu'en rendant les enfans docles, on ne les dispose à être crédules & dupes dans un âge plus avancé? Ne profitons-nous pas de cette docilité même pour leur apprendre à distinguer le vrai du faux, & à n'être dupes ni d'eux-mêmes ni des autres? Un bon Instituteur donnant pour certain ce qui l'est, & pour probable ou douteux ce qui n'est qu'opinion, quel risque y at-il que dans les premiers tems le jeune homme juge quelquesois d'après lui? Le tems & la réstexion lui approprieront ces connoissances.

Examinons un peu comment vous vous y prenez pour initier votre Emile dans les sciences. Vous n'avez plus de tems à perdre, &, de votre aveu même, vous n'en avez pas assez pour faire tout ce qui seroit utile. Ce n'est donc plus la faison d'aller à pas de tortue; & votre Elève plus robuste peut foutenir une marche plus prompte & plus suivie. « Pourquoi aller chercher, dites-vous, des globes, des sphères, des Cartes pour apprendre la Géogra-» phie aux enfans? Que de machines! ∞ Que ne commencez - vous par lui » montrer l'objet même, afin qu'il » fache au moins de quoi vous lui » parlez »? Hé-bien! nous avons tort; enseignez-nous donc une méthode plus fûre, plus courte & plus facile. Mais, quelle lenteur dans celle que vous pro-

posez! Et que de machines d'une autre espèce à votre tour pour donner la premiere leçon de Cosmographie! Il faut tout l'intervalle de Noël à la Saint-Jean pour apprendre à votre Emile que le Soleil ne se léve pas toute l'année au même endroit. Mais » il aura » vu les choses au moins de ses propres » yeux ». C'est fort bien fait, & nos Elèves seroient fort à plaindre si leurs Maîtres ne savoient aussi leur faire ouvrir les yeux à propos. Heureusement notre méthode n'interdit pas l'usage de la vue; & elle a par dessus la vôtre l'avantage de faire apprendre plus de choses & aussi bien, en moins de tems. Vous supposez le Maître instruit, connoissant sa besogne, & le disciple à l'âge de l'entendre: nous le supposons aussi, & il est constant que cet âge arrive plutôt que vous ne le croyez.

Vous sentez vous-même que votre façon d'instruire ne donnera à votre Emile qu'un petit nombre de connois-sances: a mais quand l'ensant ne sau-poit rien, peu m'importe, dites-vous, » pourvu qu'il ne se trompe pas, & ne mets des vérités dans sa tête » que pour le garantir des erreurs qu'i

» apprendroit à leur place ... C'est le but que nous nous proposons aussi, & nous savons bien que nos jeunes gens ne seront pas des savans en sortant de nos mains; mais nous multiplions leurs connoissances pour les mettre à l'abri de cette multitude d'erreurs où ils peuvent donner, & que vous avez soin d'exagérer. Prouvez-nous bien qu'il est des erreurs dans lesquelles Emile ne tombera point, & dont notre méthode ne peut garantir. Quand nous parlons de notre méthode, remarquez bien qu'il s'agit de celle que doit embrasser un bon Instituteur, qui connoît les abus que la négligence ou d'autres causes ont introduits dans l'éducation actuelle, & qui sait éviter les extrêmes : cette méthode est bien éloignée de la vôtre.

» Si-tôt que l'enfant peut discerner ce qui est utile & ce qui ne l'est pas, il importe, dites-vous, d'user de beaucoup de ménagement & d'art pour l'amener aux études spéculatives. Voulez-vous, par exemple, qu'il cherche une moyenne proportionnelle entre deux lignes? Commencez par faire en sorte qu'il ait

» besoin de trouver un quarré égal à » un rectangle donné: s'il s'agissoit de » deux moyennes proportionnelles, » il faudroit d'abord lui rendre le pro-» blême de la duplication du cube in-» téressant, &c. » Notez bien qu'il s'agit de l'instant où l'enfant commence à discerner ce qui est utile & ce qui ne l'est pas; qu'il est question de l'amener aux études spéculatives; que jusqu'à ce moment, qui est à-peu-près l'âge de douze ans, vous consentez qu'il ne sage pas même distinguer sa main droite de sa main gauche. Quel-qu'un pourroit imaginer que cet ensant ne doit commencer, par exemple, que par le rudiment du calcul. Point du tout: il est ignorant; mais son introduction dans le sanctuaire des sciences est un pas de géant : il prélude par la folution d'un problème qui a occupé les plus grands Géométres pendant plusieurs siécles. Que l'on passe rapidement sur cet endroit, quatre lignes au-delà on aura dans la tête qu'effectivement l'enfant a résolu le problême de la duplication du cube. Ce n'est là qu'un tour de cette espèce : on en trouvera mille.

» Je hais les Livres ». Vous en faites tant & de si bons, M. Rousseau! Comment! vous guérissez la peste par la peste! Et le trait de Robinson Crusoé, est-il assez plaisant? S'il faut absolument des Livres pour votre Eléve, c'est le Roman de Robinson que vous lui donnerez pour débuter dans ses études : « seul il composera pendant » long-tems toute sa Bibliothéque ». Le récit du séjour de Robinson dans fon Isle, est la partie sur laquelle vous le fixez : c'est effectivement la plus frappante. Mais y avez-vous bien réfléchi? Cet endroit est pernicieux pour votre Emile, 10. Vous craignez qu'un vers de la Fontaine ne rende son style lâche & diffus: la narration de Robinson offre ces défauts d'un bout à l'autre, & est deplus dépourvue de correction. Vous lui donnerez une nouvelle forme? Tout est dit pour cet article. 2°. Robinson dans l'espace de 200 pages répéte 60 fois le nom de Dieu: Emile à l'âge dont il s'agit, ne peut encore selon vous en entendre parler sans danger. Quand vous l'aurez ajusté à votre guise, Emile y trouvera de tems à autre quelques bonnes maximes qu'il pourroit trouver ailleurs; mais le fruit principal de cette étude, fera de lui apprendre à se tirer tel quel d'accidens uniques que probablement il n'aura pas à essuyer. C'est-là bien plus mal procéder que ceux à qui vous reprochez d'appliquer leurs Elèves aux études d'un âge auquel ils ne parviendront

peut-être pas.

Votre Ouvrage est un fonds iné-puisable de réflexions : mais il faut à la fin vous quitter, & nous ne pouvons que parcourir les objets principaux, Encore un mot. Sans examiner si vous êtes fondé à prophétiser des révolutions prochaines, & s'il est nécessaire que tous les enfans apprennent un art méchanique, nous conviendrons avec vous qu'il ne peut-être que très-utile de leur fournir le moyen de se délasser des travaux de l'esprit par les exercices du corps. Il est très-certain qu'il faut aussi leur faire connoître l'à quoi bon sur tout ce qu'ils font, & le pourquoi sur tout ce qu'ils croient; & qu'il s'agit moins d'en faire des sçavans que de les introduire dans la vrale route des connoissances utiles & nécessaires. La prudence dicte encore qu'aux approches

de la puberté on soit plus attentif que jamais à ne leur offrir que des objets qui répriment l'activité de leurs sens, & à choisir leurs sociétés, leurs occupations & leurs plaisirs. Le soin que vous prenez de leur inspirer des sentimens d'humanité en les introduisant dans le monde, fait honneur à votre cœur. Que les Maîtres apprennent aussi de vous à profiter du feu de l'adolescence pour s'attacher les jeunes gens par les liens de l'amitié. S'il leur paroît quelquefois nécessaire d'exposer leurs Élèves aux dangers de la société, pour leur apprendre à s'en garantir, & pour les corriger de la vanité; qu'ils observent comme vous de consulter les circonstances, de prévoir les suites, & de fixer les événemens au point utile : qu'ils leur fassent envisager les conséquences de leur chûte avant qu'elle arrive; & qu'ils les relèvent avec bonté. Qu'Emile enfin regarde comme un désordre, que dans une machine les ressorts principaux n'exercent leur force que pour écraser les plus foibles; mais qu'il sache aussi qu'en même tems que tout homme doit s'occuper des bonnes actions qui sont à sa portée, il doit

#### 258 EXTRAITS DES JOURNAUX.

se tenir à sa place pour conspirer à l'harmonie générale. L'humanité est de tous les états; mais la fonction de chacun n'est pas, par exemple, celle de désenseur des Loix & de Protecteur public des opprimés. Le monde Physique expose à nos yeux le tableau des gradations qui doivent entretenir l'harmonie dans le monde social.



# **EUVRES**DIVERSES.

## EXTRAITS

DES

### JOURNAUX.

Jugemens qu'ont porté du Livre d'ÉMILE les différens Journalistes qui en ont parlé dans le tems.

## JOURNAL ENCYCLOPÉDIQUE.

TOUT est intéressant dans l'Ouvrage dont nous allons parler. Le sujet est un des plus nobles & des plus importans qu'on puisse traiter, & l'Auteur un des plus célébres Ecrivains du siécle. Nos lecteurs nous reprocherons

peut-être-nôtre lenteur à les entretenir; mais lorsque d'un côté, un zèle respectable & une politique nécessaire lançoient des foudres contre l'Auteur; lorsque de l'autre, la superstition & l'envie triomphoient de le voir suspect & criminel; étoit-ce à nous à chercher à le justifier? Moins téméraires & moins dangereux, nous n'aurions point balancé à en entretenir nos Lecteurs : tâchons cependant de présenter ce traité sous un jour nouveau; nous ne le montrerons qu'en Philosophes; & respectueux également pour le sanctuaire & pour le trône, trop convaincus de notre soiblesse pour toucher à ces redoutables obiets, nous laisserons les hommes d'Etat venger l'Etat, le Ministre de l'Autel venger l'Autel: nous nous réserverons uniquement ce qui est du ressort de la raison & de l'expérience.

M. Rousseau distingue trois sortes d'éducation: » elle nous vient, ditil, de la nature: ou des hommes, ou des choses. Le développement interne de nos facultés & de nos organes, est l'éducation de la nature; l'usage qu'on nous apprend à faire de ce dé-

veloppement, est l'éducation des hommes; & l'acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affectent, est l'éducation des choses ». Il en conclut que chacun de nous est formé par trois sortes de Maîtres. Le Difciple dans lequel leurs diverses leçons se contrarient, est mal élevé, & ne fera jamais d'accord avec lui-même: celui dans lequel elles tombent toutes fur les mêmes points, & tendent aux mêmes fins, va seul à son but, & vit conséguemment : celui-là seul est bien élevé ». De ces trois éducations, celle de la nature ne dépend point de nous; les autres en dépendent à certains égards. Or il est naturel de régler les autres sur celle à laquelle nous ne pouvons rien. C'est donc sur l'éducation de la nature qu'il faudroit diriger les deux suivantes; être homme, c'est-là ce que veut enseigner notre Philosophie; il ne veut faire de son Elève un être, ni de telle condition, ni de telle secte, ni de telle patrie, ni de tel pays; il veut lui apprendre à vivre, c'est-à-dire à faire usage de ses organes, de ses sens, de ses facultés, de toutes les parties de lui-même qui lui donnent le sentiment de son existence. En un mot, c'est l'homme naturel qu'il envisage, indépendamment de cette soule de préjugés & de conventions bisarres dont la Société abonde. Ainsi le Géomètre calcule les sorces mouvantes, & assigne les essets qui doivent en suivre, sans faire attention aux frottemens & autres causes secondes qui dérangeront son calcul. Tel est le but de M. Rousseau; tel est l'esprit qui régne dans son livre. Toutes les sois qu'on s'écartera de ce point de vûe, ou l'on cessera de l'entendre, ou bien on le calomniera.

Notre Philosophe prend l'homme dès sa naissance, & il se plaint que dès ce moment, on le charge de chaînes. La coutume du maillot lui paroît suneste. Il voit que dans les pays où l'on n'a pas pris ces précautions, les hommes sont tous grands, forts, & bien proportionnés. Notre usage lui semble tout propre à sormer des gens contretaits. Il recherche l'origine de ce préjugé: il croit la trouver dans la delicate se de nos semmes qui dédaignent de nourrir leurs enfans, les consient à des mercénaires; celles-ci qui n'ont que l'intérêt

pour but, garottent un enfant, pour s'épargner le soin de le veiller. Il s'éléve ici contre cet abus ». Tout vient, dit-il, successivement de cette dépravation : tout l'ordre moral s'altére ; le naturel s'éteint dans tous les cœurs; l'intérieur des maisons prend un air moins vivant; le spectacle touchant d'une famille naissante n'attache plus les maris, n'impose plus d'égards aux étrangers; on respecte moins la mère dont on ne voit pas les enfans; il n'y a point de résidence dans les familles; l'habitude ne renforce plus les liens du sang; il n'y a plus ni pères, ni mères, ni enfans, ni frères, ni sœurs; tous se connoissent à peine; comment s'aimeront-ils? » A ce tableau il fait succéder celui des plaisirs vertueux que seroit naître dans sa famille une mère qui seroit docile à une des premieres Loix & des plus facrées de la nature. N'y gagnât elle que plus de tendresse de la part de ses enfans, quel bien plus précieux pour elle! Accoutumé à ne voir, pendant ses premieres années, qu'une seconde mère, le cœur de l'enfant parle bien plus haut pour celle-ci. Le moyen que l'on prend pour empê-

cher ce sentiment, qui est de rebuter la nourrice, quand elle vient voir fon nourriçon, ne fait point un fils tendre, mais un homme ingrat ». M. Rousseau exige du père des devoirs qui ne sont pas moins austères. Il veut que celui qui a donné la vie, se charge de la rendre utile à la Société. Nulles affaires, nulles infirmités ne peuvent l'empêcher de remplir cette partie essentielle de son rôle. Si cependant il fe croit avec quelque fondement dans une impossibilité absolue d'y satisfaire, il faut qu'il se fasse un ami. Ce titre facré peut seul lui répondre d'un bon Gouverneur. « Un Gouverneur! s'écrie notre Philosophe, ô quelle ame sublime!... En vérité, pour saire un homme, il faut être ou père ou plus qu'homme soi-même ». Persuadé qu'il est hors d'état de remplir cette place, M. Rousseau veut du moins essayer d'en tracer l'idée. Dans cette vûe il prend le parti de se donner un être imaginaire; il s'en charge dès le berceau. Il ne demande point un esprit extraordinaire dans l'Elève qu'il veut former; il le suppose né dans des climats tempérés, parce que ce n'est que dans

dans ces climats que les hommes sont tout ce qu'ils peuvent être. Il choisit un riche parce qu'il sera sur du moins d'avoir fait un homme de plus ; au lieu qu'un pauvre peut devenir homme de lui-même. Par la même raison il ne sera pas fâché que cet Elève qu'il appelle Emile, ait de la naissance; ce sera toujours une victime arrachée aux prejugés. Enfin il veut que son pupille n'obéisse qu'à lui, & qu'on ne les ôte jamais l'un à l'autre que de leur consentement. Telle est la base du traité qu'il fait avec la famille; traité qui suppose encore un accouchement heureux, un enfant vigoureux & sain; car enfin il ne veut point se charger d'un enfant cacochyme; selon lui, un corps débile affoiblit l'ame. Après ce principe presque toujours démenti par l'expérience, il attaque vivement la Médecine dont il ne veut point diftinguer l'utilité d'avec les abus. Il passe à la nécessité d'une nourrice, & si la mere consent à remplir ce devoir, il l'en félicite; mais le Gouverneur ne lui donne pas moins ses directions par écrit. Si, comme il arrive presque toujours, il faut une nourrice étran-Tome VI. M

gere, il commence par la bien choifir. Une nourrice nouvellement accouchée lui paroît préférable pour un enfant nouveau né. Il la demande encore aussi saine de cœur que de corps. Il blâme l'attention qu'on a de la nourrir beaucoup mieux qu'à fon ordinaire; il souhaite seulement qu'elle prenne des alimens un peu plus substantiels. Il desireroit qu'elle sît usage des végétaux; & si on lui objecte que le lait qui en est formé s'aigrit aisément, il répond qu'il est bien éloigné de regarder le lait aigri comme une nourriture mal saine. Ce n'est point à la ville qu'Emile sera nourri; mais dans la maison rustique de sa nouvelle mere, & fon Gouverneur l'y fuivra.

Le foin de laver l'enfant immédiatement après l'accouchement, & celui de renouveller fouvent l'usage du bain, occupe énsuite notre Philosophe; il prescrit même de parvenir par gradation jusqu'au point de laver été & hyver les enfans à l'eau froide & même glacée. On l'a déjà vu crier contre le maillot; il y revient, & en donne une nouvelle raison, qui est que, quand un ensant est libre, on voit plus aisément quand il est sale, & on a plus de sa-

cilité pour le nettoyer.

L'éducation de l'homme commence à sa naissance : avant de parler, avant d'entendre, il s'instruit déjà : tel est le principe de M. Rousseau, qui met le Gouverneur dans la nécessité d'épier tous les mouvemens de l'ensance. Dès que l'ensant commence à distinguer les objets, il importe de mettre du choix dans ce qu'on lui montre. On peut dès-lors lui présenter des animaux d'une nature bisarre ou hideuse, qui, s'ils étoient reculés de ses yeux pendant les premieres années, deviendroient un jour l'objet de son effroi, mais-qui, rapprochés avec prudence, ne seront insensiblement que ses jouets.

L'enfant n'étant attentif qu'à ce qui affecte naturellement ses sens, lui présenter ses sensations dans un ordre convenable, c'est préparer sa mémoire à les sournir un jour dans le même ordre à son entendement. Il saut donc le laisser toucher, manier tout ce qu'il desire, & lui permettre de se familiariser avec ces sources de nos pensées. On doit cependant prendre garde qu'il ne s'imagine que ses mouvemens aux-

quels on se prête, ne soient des actes d'orgueil & d'empire. Aussi-tôt qu'il commence à connoître les distances, il faut le porter, non comme il lui plaît, mais comme il plaît au Gouverneur.

Les cris, les pleurs, les gestes, voilà l'unique langue que parloient les premiers hommes; telle est l'unique langue des enfans. Mais leurs gestes ne sont point dans leurs foibles mains, ils font sur leur visage: le sourire, le desir, l'esfroi y naissent & passent comme autant d'éclairs. Leurs pleurs, fignes de leurs chagrins, doivent être écoutés ; on doit bien se garder de les exciter jamais : mais il faut aussi ne leur pas obéir toujours. Les premiers pleurs des enfans, dit notre Auteur, font des prieres : si on n'y prend garde, elles deviennent des ordres. Ces marques d'orgueil, de fureur & de vengeance; en un mot, tous ces vices qui semblent percer dans un enfant, ont donné lieu de croire à plusieurs Philosophes que l'homme naissoit méchant. M. Rousseau rejette cette calomnie dont on flétrit le plus bel ouvrage de la Nature, & ne voit dans

tous ces mouvemens du premier âge que le desir d'activité & le besoin d'essayer ses forces. Si l'enfant paroît avoir du penchant à détruire, ce n'est point par méchanceté; c'est que l'action qui détruit, étant plus rapide, convient mieux à sa vivacité. De tout cela, notre Auteur tire quatre maximes. Laisser aux enfans l'usage de toutes les forces que la Nature leur donne , & dont ils ne sauroient abuser. Les aider & suppléer à ce qui leur manque, soit en intelligence, soit en force dans tout ce qui est du besoin physique. Dans les secours qu'on leur donne, se bor-ner uniquement à l'atilité réelle, sans rien accorder à la fantaisse, c'est-à-dire au desir sans raison. Etudier avec soin leur langage & leurs signes, asin que dans un âge où ils ne savent pas dissimuler, on distingue dans leurs devoirs ce qui vient immédiatement de la Nature, & ce qui vient de l'opinion. Voilà quatre maximes essentielles dont l'esprit est de donner aux enfans plus de liberté véritable & moins d'empire, de leur laisser plus faire par eux-mêmes, & moins exiger d'autrui.

M iii

Le sévrage exerce ensuite les réflexions de notre Auteur; il croit qu'on sévre trop tôt les enfans: selon lui, le tems véritable est l'éruption des dents; mais il ne veut pas que, pour faciliter cette éruption, on se serve de corps durs, qui rendent les gencives plus calleuses, préparent un déchirement plus pénible; il présère des matières molles qui cèdent où la

dent s'imprime.

L'usage de parler beaucoup aux enfans, ne plait pas à notre Observateur; il demande que les premières articulations qu'on leur fait entendre, foient rares, faciles, distinctes, souvent répétées; & que les mots qu'elles expriment, ne se rapportent qu'à des objets sensibles qu'on peut montrer. La malheureuse facilité que nous avons à nous payer de mots que nous n'entendons point, dit-il, commence plutôt qu'on ne pense. La manie qu'on a de faire parler des enfans trop tôt, est cause, selon lui, qu'ils parlent plus tard, & plus confusément. L'extrême attention qu'on donne à tout ce qu'ils disent, les dispense de bien articuler.

L'effentiel est de bien resserrer, le plus qu'il est possible, le vocabulaire de l'enfant. C'est un très-grand inconvénient qu'il ait plus de mots que d'idées, qu'il fache dire plus de choses qu'il n'en sait penser. Si les paysans ont en général l'esprit plus juste que les gens de ville, M. Rousseau l'attribue à la moindre étendue de leur Dictionnaire. Ils ont peu d'idées, mais ils les

comparent très bien.

Nous voici au second terme de la vie, celui auquel proprement finit l'enfance. Dans cette époque souffrir oft la premiere chose qu'on doit apprendre; c'est celle qu'on auva un jour le plus grand besoin de savoir. M. Rous-SEAU fait main-baffe fur tout cet attirail de bourlets, de paniers roulans, de chariots, de lisières dont on arme l'enfance contre les dangers. Au lieu de laisser croupir Emile dans l'air usé d'une chambre, il le mène journellement au milieu d'un pré. Qu'il y courre, qu'il s'ébatte, qu'il tombe cent fois le jour; tant mieux, s'écrie notre Gouverneur, il en apprendra plutôt à se relever : le bien-être de la liberté rachette beaucoup de blessures. Considérant Miv

l'incertitude & la briéveté de la vie humaine, notre Philosophe veut qu'on donne au premier âge tout le bonheur dont il est susceptible. » Aimez l'enfance, dit-il, favorisez ses jeux, ses plaifirs, son aimable instinct. Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres, & où l'ame est toujours en paix?.. Pères, savez-vous le moment où la mort attend vos enfans? Ne vous préparez pas des regrets en leur ôtant le peu d'instans que la Nature leur donne: aussi-tôt qu'ils peuvent sentir le plaisir d'être, faites qu'ils en jouisfent ». Mais, dira-t-on, c'est le tems de corriger les mauvaises inclinations de l'homme «. Malheureuse prévoyance, s'écrie encore notre Auteur, qui rend un être actuellement misérable fur l'espoir bien ou mal fondé de le rendre heureux un jour! Ne pourrat-on jamais distinguer la licence de la liberté, & l'enfant que l'on rend heureux, d'avec l'enfant que l'on gâte »? Jci paroît un beau morceau sur la maniere de faire son bonheur, dont la base est cette maxime si sage, de régler toujours ses desirs sur ses facultés.

C'est dans la porportion exacte des uns & des autres que consiste en effet la félicité réelle. L'homme vraiment libre & heureux ne veut que ce qu'il peut, & fait ce qu'il lui plait. Le grand art est de savoir rester à sa place. L'enfant qui ne connoît pas la sienne, ne sauroit s'y maintenir; c'est à ceux qui le gouvernent à l'y retenir. Il ne doit être ni bête, ni homme, mais enfant; il faut qu'il sente sa foiblesse, non qu'il en souffre; il faut qu'il dépende, & non qu'il obéisse. Il n'est soumis aux autres qu'à cause de ses besoins. Nul n'a droit, pas même le père, de commander à l'enfant ce qui ne lui est bon à rien.

A l'occasion de l'espèce de dépendance où la soiblesse du premier âge place les humains, M. Rousseau en distingue de deux sortes; la dépendance des choses, qui est de la Nature; celle des hommes, qui est de la Société, La seconde détruit la liberté, & engendre souvent les vices; la premiere, n'ayant aucune moralité, ne nuit point à la liberté, & encore moins aux vertus. Maintenir l'enfant dans la seule dépendance des choses, c'est suivre l'ordre de la Nature dans le progrès.

de son éducation. Qu'il ne sache ce que c'est qu'obéissance quand il agit, ni ce que c'est qu'empire quand on agit pour lui. Voilà la grande maxime à laquelle s'attache notre Observateur & dont il développe les conséquences. Ainsi les mots d'obéir & de commander sont proscrits du dictionnaire d'Emile, encore plus ceux de devoir & d'obligation; mais ceux de force, de nécessité, d'impuissance & de contrainte y doivent tenir une grande place.

Locke, cet illustre précepteur du genre-humain, veut qu'on raisonne toujours avec les enfans. Ce n'est pas la maxime du Citoyen de Genève. Il craint trop qu'en suivant cette méthode, on ne donne aux enfans des idées fausses; & la premiere idée de cette nature est l'infaillible germe de l'erreur & du vice. En esset, pour raisonner avec un enfant sur un mensonge, par exemple, qu'il a fait, il faut par des nuances déliées, mais nécessaires, amener sa foible intelligence jusqu'au premier principe du vrai & du faux, du juste & de l'injuste, ou bien se contenter de mots qui n'exemple principe du vrai & du faux, du juste & de l'injuste, ou bien se contenter de mots qui n'exemple.

pliqueront rien, & qui ne porteront aucune idée. La derniere méthode en fait un perroquet habitué à articuler des sons sans les entendre; la premiere, qui est à peine du ressort des hommes faits, sera-t-elle à la portée d'un âge si tendre? Le chef-d'œuvre d'une bonne éducation, dit-il, est de faire un homme raisonnable; & l'on prétend élever un enfant par la raison! c'est commencer par la fin; c'est vouloir faire l'instrument, de l'ouvrage. Faites, dit-il plus haut, que tant que votre Elève n'est frappé que des choses senfibles, toutes ses idées s'arrétent aux fensations; faites que de toutes parts il n'apperçoive autour de lui que le: monde physique.

Ce paradoxe philosophique, qui est un de ceux qui révoltent dans cet ouvrage, nous paroît de toute vérité. Que M. Rousseau nous permette de les présenter à notre maniere. Il est évident que rien n'est plus dangereux que de donner aux enfans des notions confuses; parce que, dans une jeune tête , de consuses, elles deviennent bienrôm fausses. Il est certain que les notions

morales ne peuvent être présentées sans le concours d'une foule d'autres; parce que la chaîne éternelle qui lie toutes ces vérités, s'étend presque à l'infini. Il en résulte que le moindre raisonnement, le raisonnement le plus simple, exige nécessairement un nombre considérable d'idées préexistantes, & conçues clairement. Or il est avoué que nous ne tirons nos idées que des sens; que les sensations en sont l'unique & fidèle magasin. Il est donc vrai qu'on ne peut offrir à un enfant le moindre raisonnement moral, qu'après avoir exercé long-tems ses sens à acquérir des idées; ce qui ne peut se faire dans le premier âge. Suivons donc la maxime de notre Philosophe, & reculons l'aurore de la raison, si nous voulons qu'un jour elle éclate sans nuages.

Il est important de rendre les ensans dociles; mais on n'arrivera jamais à ce but en leur préchant l'obéissance. L'art consiste à les empêcher de faire ce dont ils doivent s'abstenir, sans user de désense, sans explication, sans raisonnement. Ce qu'on accorde, qu'on l'accorde avec plaisir au premier mot,

sans sollicitation, sans prières, sur-tout fans conditions. Qu'on resuse avec répugnance, mais que tous les resus soient irrévocables. La vanité, l'avidité, la crainte, l'émulation même, sont ici des ressorts proscrits; on n'en veut qu'un, c'est la liberté bien réglée. En un mot, la premiere éducation d'Emile sera purement négative; elle consistera, non point à enseigner la vertu ni la vérité, mais à garantir le cœur

du vice & l'esprit de l'erreur.

Notre Auteur se fait une objection dont il s'avoue toute la force. Son Elève n'aura-t-il pas continuellement dans le monde le spectacle & l'exemple des passions d'autrui? Nourrice, Laquais, Gouvernante, le Gouverneur même, ne détruiroient-ils pas cet édifice extraordinaire? M. Rousseau convient qu'il ne pourra pas parer à tous les inconvéniens, mais il peut les diminuer. D'abord le Gouverneur avant d'entreprendre de former un homme, doit s'être fait homme lui-même. Enfuite il faut qu'il se rende maître de tout ce qui l'entoure, & pour que cette autorité soit suffisante, il s'efforcera de la fonder sur l'estime de la

vertu. Troisièmement, il élévera son Emile à la campagne, » loin de la Canaille, des Valets, les derniers des hommes après leurs maîtres, loin des noires lueurs des villes que le vernis dont on les couvre rend séduisantes & contagieuses ». Enfin ne pouvant empêcher que l'enfant ne s'instruise au-dehors par des exemples, il bornera toute sa vigilance à les imprimer dans fon esprit sous l'image qui leur convient. Ainsi le spectacle de l'homme en colère ayant frappé Emile, s'il demande ce que c'est que cette passion, on ne s'amusera point à lui faire de beaux discours; on lui dira simplement: ce pauvre homme est malade, il est dans un accès de sièvre. Sur cette réponse, il ne manquera pas de contracter de bonne heure de la répugnance à fe livrer aux accès de cette frénésie. Les autres passions seront ainsi représentées sous des images analogues à leurs effets & propres à en dégoûter un jeune cœur.

M. Rousseau sent bien qu'au sein de la Société l'on ne peut amener un enfant à l'âge de douze ans sans lui donner quelqu'idée des rapports d'homme

à homme, & de la moralité des ace tions. Mais d'abord il veut qu'on recule ces notions le plus que l'on pourra. En second lieu, il veut que l'on commence à expliquer les devoirs qui sont envers nous-mêmes. La première idée qu'il prétend faire naître, est celle de la propriété. Pour lui faire concevoir ce mot, il ne va point disserter en Orateur : il lui inspire du goût pour le jardinage: il travaille avec lui; il prend possession d'un petit coin de jardin en y plantant de fèves; il laisse développer dans son cœur ce plaisir secret qui naît à la vue du succès de son travail. Les fèves poussent, il les arrose tous les jours, il en chérit le spectacle; un beau matin il trouve tout arraché & le terrein bouleversé. Il crie, il se plaint du Jardinier qui a fait le coup. Celui-ci se plaint à son tour de ce que, pour planter de misérables sèves, on a gâté une place où il avoit semé des melons de Malte. De-là naît une conversation entre le Gouverneur, l'Elève & & le Jarniner, dans laquelle se développent, d'une manière simple & à la portée de l'enfant, les principes de la propriété & des conventions qui

la fondent. Les conventions ouvrent la porte aux mensonges qui ravagent la Société. M. Rousseau entre ici dans un long détail sur ce vice; & ses préceptes là-dessus sont de ne jamais engager un enfant à mentir, en lui demandant si c'est lui qui a fait une telle faute; mais à si bien prendre ses mesures que, si jamais il manque à ses conventions ou qu'il nie un fait réel, ce mensonge attire sur lui des maux qu'il voye sortir de l'ordre même des choses, & non pas de la vengeance de son Gouverneur. La maniere dont on fait donner l'aumône aux enfans, paroît à notre Censeur sujette à plusieurs inconvéniens. On la fait donner par l'enfant, il voudroit que ce sût le Maître. Quelqu'attachement que le Gouverneur ait pour son Elève, il doit lui disputer cet honneur; il doit lui faire juger qu'à fon âge on n'en est point encore digne. On fait donner par l'enfant des métaux dont il ne fent pas la valeur; ainsi c'est la main qui donne & non pas le cœur. On se hâte de lui rendre ce qu'on lui a donné; c'est le rendre libéral en apparence, & avare en effet. Les enfans,

dit Locke, contracteront ainsi l'habitude de la libéralité. Oui, répond notre Auteur, d'une libéralité usuriere qui donne un œuf pour avoir un bœuf. Le Gouverneur d'Emile aimera donc mieux donner lui-même: il importe, dit-il, qu'il ne s'accoutume pas à regarder les devoirs des hommes seulement comme des devoirs d'enfans. Au reste la seule leçon de morale qu'il crove convenir à l'enfance, & la plus importante à tout âge, est de ne jamais faire de mal à personne. » Le » précepte même de faire du bien, » s'écrie-t-il avec autant de vérité que » de force, s'il n'est subordonné à ce-» lui-là, est dangereux, faux, con-» tradictoire. Qui est-ce qui fait du » bien? Tout le monde en fait, le » méchant comme les autres; il fait » un heureux aux dépens de cent mi-→ lérables, & de-là viennent toutes » nos calamités «.

Si l'on ne doit point se hâter d'éxercer la raison, il saut avoir la même circonspection pour la mémoire : M. Rousseau le pense, parce que les enfans, n'étant pas capables de jugement, n'ont point de véritable mémoire.

Tout ce qu'on leur apprend ordinairement ne lui paroît former dans leur tête que des mots & jamais des idées. Le blason, la géographie, la chrono. logie, les langues mêmes sont placées au rang des inutilités de l'éducation. Il ne croit pas que jusqu'à l'âge douze ou quinze ans nul enfant, les prodiges à part, ait jamais appris véritablement deux langues. Le Géographe, en pensant enseigner la description de la terre, n'enseigne qu'à connoître des cartes. Pour l'Historien, s'il veut enseigner seulement des faits, sa science est misérable. S'il prétend au contraire apprécier ces faits par des rapports moraux, sa science devient sublime & mais elle est trop audessus des foibles conceptions du premier âge.

Ce n'est pas dans les livres qu'un sage Gouverneur doit exercer l'espèce de mémoire que peut avoir un ensant; c'est en lui présentant à propos des objets sensibles; c'est en choississant ces objets; en lui offrant sans cesse ce qu'il peut connoître, & en lui cachant ce qu'il doit ignorer. Par-là ca lui formera un magasin de con-

noissances qui servira à son éducation durant sa jeunesse, & à sa conduite dans tous les tems. L'Emile de M. Rousseau n'apprendra jamais rien par cœur, pas même les fables de la Fon-taine, toutes charmantes qu'il les avoue. L'apologue pourroit accoutu-mer son jeune cœur au mensonge; & d'ailleurs les fables qui sembleront le plus à la portée des ensans, paroissent à notre Auteur bien au-dessus de leur raison. Il en fait l'essai sur l'apologue si connu du Corbeau & du Renard; il prétend montrer que celui-là même qui est un chef-d'œuvre de naïveté, est en partie inintelligible & dangereux pour son Emile. Avouons cependant que ses objections ne sont pas fans réplique, & qu'il y en a même, qui portent visiblement à faux. Il nous semble encore que dans la fable du Loup maigre & du Chien gras, notre Philosophe a mal saisi l'esprit du Fabuliste. C'est bien moins une leçon de modération que la Fontaine a voulu donner, qu'une leçon de ce noble amour de la liberté qui rend satisfait un cœur généreux dans le fein des plus fortes disgraces.

Mais du moins Emile apprendratil à lire? Non, répond M. Rousseau. A peine à douze ans saura-t-il ce que c'est qu'un livre. Si son Elève parvient à cette connoissance, ce ne sera pas par les routes accoutumées. L'intérêt seul aura fait ce prodige. Emile recevra quelquesois de son père, de sa mère des billets d'invitation pour un dîner ou pour quelque partie de plaissir. Ces billets seront courts, clairs, nets, bien écrits. La douleur d'avoir perdu ces amusemens saute d'avoir sçu lire, & le desir d'en prositer à l'avenir, lui fera naître l'envie de déchissirer ces billets; & cette envie produira insensiblement le miracle.

On pourra reprocher à M. Rousseau que l'exercice qu'il donne exclusivement au corps, doit nuire aux opérations de l'esprit. » Erreur pitoyable, » s'écrie-t-il, comme si ces deux ac» tions ne devoient pas marcher de » concert, & que l'une ne dût pas » toujours diriger l'autre «. Il fait ici le parallèle de l'Elève habitué à raisonner sur tout, & de celui qu'il a appris lui-même à exercer son corps, & à persectionner ses sens. Le mien,

dit-il, ne s'accoutume point à recourir fans cesse aux autres, encore moins à leur étaler son grand savoir. » En re-» vanche, il juge, il prévoit, il rai-» sonne en tout ce qui se rapporte » immédiatement à lui. Il ne jase pas, » il agit : il ne sait pas un mot de ce qui se fait dans le monde, mais » il sait fort bien saire ce qui lui convient. Comme il est sans cesse en mouvement, il est forcé d'observer beaucoup de choses, de connoître beaucoup d'effets; il acquiert de bonne heure une grande expérience, il prend ses leçons de la Nature,& non pas des hommes. Ainsi son corps & son esprit s'exercent à la sois. Agissant toujours d'après sa pensée, & non d'après celle d'un autre, il unit continuellement deux opérations; plus il se rend fort & robuste, plus il devient sensé & jucicieux «.

» Pour apprendre à penser, il faut membres, nos fens, nos organes, qui sont les instrumens de notre intelligence. Le sage Locke, le bon Rollin, le savant Fleuri, le » pédant de Crousaz, s'accordent tous ne en ce seul point, d'exercer beaucoup » le corps des enfans ». Pour ne rien laisser à desirer sur cette partie, notre Philosophe entre dans les plus petits détails. Les habits doivent être larges, & les couleurs laissées au choix. On ne doit jamais promettre de beaux habits à un enfant, comme une récompense: ce seroit dire: sachez que l'homme n'est rien que par ses habits, que votre prix est tout dans les vôtres. Il veut qu'on laisse à son Elève la tête nue, & qu'on lui donne des vêtemens légers. Émile boira toutes les fois qu'il aura svif, mais de l'eau pure, fût il tout en nage, & fût-on dans le cœur de l'hyver. Il dormira longuement pendant la nuit, & fur un lit dur. Si son Gouverneur l'éveille quelquefois, ce sera moins de peur qu'il ne prenne l'habitude de dormir trop long-tems, que pour l'accoutumer à tout, même à être éveillé brusquement. Mais inoculera-t-on Emile? Quoique M. Rousseau regarde l'inoculation comme très-favorable à la généralité des hommes, il croit plus dans ses principes de laisser faire en tout la Nature, dans les soins qu'elle aime à prendre seule. « L'homme, de sa nature; dit-il, est tout preparé: laifsons-le inoculer par le maître; il est étonnant en effet que, tandis qu'on a tant de soins d'enseigner l'équitation bien moins utile, on néglige l'art de nager d'où dépend bien souvent la vie ».

Les membres sont exercés, il faut aussi exercer les sens; c'est-à-dire, qu'il faut instruire les enfans à bien juger par eux. La vûe peut être accoutumée à plus de justesse. Le tact peut devenir plus fin & plus fûr ; ce sens exercé avec plus de soin, peut nous être d'une utilité infinie dans l'obscurité de la nuit, nous faire connoître où nous fommes, & nous guérir des terreurs des phantômes. En un mot, le toucher étant de tous les sens celui qui nous instruit le mieux de l'impression que les corps étrangers peuvent faire sur le nôtre, est celui dont l'usage est le plus fréquent, & nous donne le plus immédiatement la connoissance nécessaire à notre conservation. Le point essentiel est sur-tout de comparer les sens & de rectifier par l'un les illusions de l'autre. M. Rous-SEAU enseigne à le faire, & éclaircit toujours la chose par des exemples qui

la mettent fous les yeux.

Emile apprendra à danser, mais ce ne sera pas de Marcel. Au lieu de l'occuper à faire un pas avec grace, & à faire des gambades avec légèreté, on mènera l'Elève au pied d'un rocher; là on lui montrera quelle attitude il faut prendre, comment il faut porter le corps, la tête, le pied, la main, pour suivre des sentiers escarpés, raboteux & rudes, & s'élancer de pointe en pointe. En un mot, on en fera l'émule d'un chevreuil, & non d'un danseur d'opéra. Emile apprendra à desfiner; mais il n'aura d'autre maître que la Nature, ni d'autre modèle que les objets. Il crayonnera une mailon sur une maison, un arbre sur un arbre, un homme sur un homme, afin qu'il s'accoutume à bien observer les corps & leurs apparences, & non pas à prendre des imitations fausses & conventionnelles pour de véritables imitations. Emile apprendra la Géométrie, mais il faudra qu'il trouve lui-même les rapports des figures, sans aucune de ces démonstrations ordinaires & de ces méthodes

thodes usitées. Tout l'art du Gouverneur consistera à chercher avec lui les vérités qu'Emile trouvera seul. Emile ne jouera pas au volant, jeu trop foible pour son sexe; il jouera à la paulme, au mail, au billard, &c. On voudroit en vain opposer que ces exercices sont supérieurs à son âge. Ne voit-on pas, dit l'Auteur, dans toutes les foires des enfans de dix ans qui font des prodiges d'adresse & de force? On montrera la musique à Emile, mais on ne lui apprendra point à la lire; on lui rendra les sons à l'oreille. On aura soin d'écarter tout chant bisarre, pathétique ou d'expression; la musique imitative & théâtrale n'est point de son âge. Par la même raison on ne lui donnera à réciter aucun rôle de tragédie ni de comédie. Comme il ne connoît point les choses que ces pièces renferment, & qu'il n'a point éprouvé les sentimens dont elles sont pleines, il ne peut, ni ne doit les rendre.

M. Rousseau passe ensuite aux alimens: suivons-le encore. Il ne trouve pas mauvais qu'on mène les enfans un peu par gourmandise. Il présère ce Tome VI.

moyen à celui de la vanité, en ce que le premier est un appétit de la Nature, & le second un ouvrage de l'opinion, dépendant du caprice & sujet à mille abus. La gourmandise d'ailseurs est la passion de l'enfance; cette passion ne tient devant aucune autre; à la moindre concurrence elle disparoît. Pour flatter l'appétit des enfans, il ne s'agit pas d'exciter leur sensualité, mais seulement de la satisfaire; & les choses du monde les plus communes peuvent mener à ce but. Les végétaux paroissent au Mentor d'Emile préférables à la viande. Il donne même pour certain que les grands mangeurs de viande sont cruels & féroces plus que les autres hommes. Nous n'avons garde de foufcrire à cette maxime démentie par quantité d'exemples; mais nous sommes charmés qu'elle ait occasionné la traduction admirable d'un morceau de Plutarque, où ce Philosophe justifie la doctrine de Pythagore. Au reste à quelque sorte de régime qu'on assujettisse les enfans, il sera toujours bon, pourvu qu'on ne les accoutume qu'à des mets groffiers & fimples. M. Rouffeau

finit par le sens de l'odorat qu'il appelle celui de l'imagination. » Il a dans l'amour, dit-il, » des effets assez connus. Le » doux parfum d'un cabinet de toilette » n'est pas un piège aussi soible qu'on » pense; & je ne sais s'il faut félici-» ter ou plaindre l'homme sage & peu » sensible que l'odeur des sleurs que » sa maitresse a sur le sein, ne sit ja-» mais palpiter «. Mais il convient qu'on ne peut tirer de ce sens un usage fort utile pour l'éducation.

Il est un sixième sens appellé le senscommun, moins, dit M. Rousseau, parce qu'il est commun à tous les hommes, que parce qu'il résulte de l'usage bien reglé des autres sens, & qu'il nous instruit de la nature des choses par le -concours de toutes les apparences. Ce sixième sens n'a point d'organe parti-culier; il ne réside que dans le cerveau, & ses sensations purement internes, s'appellent perceptions ou idées. C'est l'art de les comparer entr'elles qu'on nomme raison humaine, & c'est la culture de cette raison qu'il réserve pour la suite de cet ouvrage.

Avant d'entrer dans une carriere nouvelle, M. Rousseau jette un moment

les yeux sur celle qu'il vient de parcourir. On a fouvent oui parler d'un homme fait; il prétend considérer un enfant fait. Il amène en conséquence son Emile au milieu d'une assemblée de sages Spectateurs, & là, par une récapitulation vive qui est toute en action, il rappelle la marche qu'il a tenue, & les heureux effets qu'il en a vu naître: c'est une constitution vigoureuse, un corps sain, des sens bien exercés, un esprit sermé à l'erreur, un cœur échappé au vice, une ame où une innocente joie fait briller une continuelle sérénité.

Nous ne pouvons nous empêcher de citer un des derniers morceaux de ce volume où l'Auteur exprime le plaisir qu'on a de voir un enfant qui donne de grandes espérances. Nos Lecteurs nous fauront sûrement gré de leur mettre fous les yeux un tableau si gracieux & si riant. » L'existence des êtres si-» nis est si pauvre & si bornée, que, » quand nous ne voyons que ce qui » est, nous ne sommes jamais émus. Ce 37 font les chimères qui ornent les ob-» jets réels, & si l'imagination n'ajoûte » un charme à ce qui nous frappe, le

» stérile plaisir qu'on y prend, se borne » à l'organe, & laisse toujours le cœur \* froid. La terre, parée des trésors de » l'Automne, étale une richesse que » l'œil admire; mais cette admiration: » n'est point touchante; elle vient » plus de la réflexion que du sentiment. Au Printems, la campagne » presque nue n'est encore couverte de » rien; les bois n'offrent point d'om-» bre; la verdure ne fait que poindre. » Le cœur est touché à son aspect. Em » voyant ainsi renaître la Nature, on » se sent ranimer soi-même, l'image » du plaisir nous environne; ces com-» pagnes de la volupté, ces douces lar-» mes toujours prêtes à se joindre à » tout sentiment délicieux, sont déjà ∞ sur le bord de nos paupieres; mais » l'aspect des vendanges a beau être » animé, vivant, agréable, on le voit » toujous d'un œil sec ».

» Pourquoi cette différence? C'est » qu'au spectacle du Printems, l'ima-» gination joint celui des faisons qui ∞ le doivent suivre ; à ces tendres bour-» geons que l'œil apperçoit, elle ajoûte » les fleurs, les fruits, les ombrages, » quelquefois les mystères qu'ils peuvent

N iii

couvrir. Elle réunit en un point des prems qui se doivent succéder, & voit moins les objets comme ils seront, que comme elle les desire, parce qu'il dépend d'elle de les choisir. En Automne au contraire, on n'a plus à voir que ce qui est. Si l'on veut parriver au Printems, l'Hyver nous prire sur la neige & sur les frimats «.

Emile est parvenu à sa treizième année. Il a passé les deux premières parties de son ensance. Son corps est sain, vigoureux; ses membres sont stéxibles & agiles; ses sens sont exercés; fon imagination a reçu, par le moyen des sensations, beaucoup d'idées simples. Si son jugement a peu agi jusqu'à présent, il n'est en proie à au-cune erreur; & il est en état de recevoir toutes les vérités. Ses facultés, qui n'ont point été furchargées, ne font cependant pas restées oisives. Le fage Mentor les a préparées de loin; cependant Emile a encore peu de befoins. Il ne connoit point les préju-gés & les fardeaux de la fociété; les passions n'ont point fait entendre en-core leur cri dans son jeune cœur; ses forces surpassent donc de beaucoup & ses besoins & ses desirs. Que sera-til de cet excédent? » Il jettera dans
» l'avenir, dit M. Rousseau, le super» shu de son être actuel. L'enfant ro« buste sera des provisions pour l'hom» me soible : mais il n'établira ses
» magasins ni dans des cossres qu'on
» peut lui voler, ni dans des granges
» qui lui sont étrangeres. Pour s'ap» proprier véritablement son acquis,
» c'est dans ses bras, dans sa tête,
» c'est dans lui qu'il le logera : voilà
» donc le tems des instructions & des
» études «.

Mais quelles Sciences le Gouverneur montrera-t-il à son Elève? M. Rousseau observe que des connoissances qui sont à notre portée, les unes sont fausses, les autres sont inutiles, & les autres servent à nourrir l'orgueil de celui qui les a. Le petit nombre de celles qui contribuent réellement à notre bien-être, lui paroît seul digne des recherches du Sage. Dans ce petit nombre il y a un ordre à mettre. Sera-ce celui que les Sciences peuvent avoir entr'elles, indépendamment de toute relation? Non: ce sera celui que la

Nature présente dans les rapports que les Sciences ont avec nos sens; c'està-dire, que l'on commencera par les connoissances dont les objets affectent premièrement nos fens. Qu'on transporte un homme dans un Isle déserte, la première connoissance que desirera cet homme, ce sera celle de son Isle. Le monde est l'Isle de l'enfant. La Terre qu'il habite, le Soleil qui l'éclaire; voilà les premiers objets qui le frappent, & qu'il faut offrir à ses réflexions. La Géographie & cette partie de l'Astronomie qui s'y trouve liée, sont conséquemment les premières Sciences qu'il faut lui faire entrevoir. Les livres, les sphères, les figures, les cartes; tels sont les instrumens dont se servent leurs Maîtres; on les proscrit ici. Emile n'aura point d'autres livres que les objets mêmes; il ne verra les images, ni du Soleil, ni de la Terre: le Soleil même, la Terre même. Il devinera, sans lecture, sans leçons, le cours de l'astre du jour; fon Mentor n'aura d'autre soin que d'arrêter ses sens sur les objets, de piquer sa curiosité par quelques réslexions courtes & comme jettées au ha-

fard, d'aider à fes méditations par quelques mots échapés; & qui porteront à peine un demi-jour. En un mot Emile inventera la Science plû-tôt qu'il ne l'apprendra. Voici quelques exemples de cette méthode. M. Rousseau veut faire comprendre à son Elève le tour que le Soleil fait ou paroît faire en vingt-quatre heures au-tour de la Terre. Il le mène dans un endroit découvert à l'heure où cet astre se lève. Après avoir laissé causer Emile fur les montagnes & fur les objets voisins, il garde quelques momens le silence comme un homme qui rêve; puis lui dit : Je songe qu'hier au soir le Soleil s'est couché là s'qu'il s'est levé là ce matin. Comment cela se peut-il faire? Il n'ajoûte rien de plus; il ne répond pas même aux questions que l'enfant pourroit lui faire là-dessus; il l'abandonne à ses réflexions, & à l'inquiétude qu'elles lui causeront; cette inquiétude sera un moyen pour qu'il soit frappé plus sensiblement de l'objet, & qu'il le découvre avec plus de netteté.

Veut-on faire tomber les réflexions de l'Elève fur la marche annuelle du

Soleil: pour le mettre sur la route, il suffit de lui faire connoître la différence de l'Orient d'Été & de l'Orient d'Hyver. Qu'on se garde bien de lui dire le fait: mais qu'à la Saint Jean on lui fasse remarquer, comme en passant, le point de l'horison où le Soleil se lève par quelques objets faciles à reconnoître, comme un arbre, une montagne, un étang. Qu'à Noël on le mène dans le même lieu au point du jour : lorsque le Soleil paroîtra, pour peu qu'on ait préparé l'enfant, il ne manquera pas de crier : Oh! voilà qui est plaisant! le Soleil ne se lève plus d la même place! il y a donc un Orient d'Hyver. Cette réflexion le met sur la route, & pour peu qu'on l'aide, elle le conduira au but. » En » général, conclut notre Auteur, ne » substituez jamais le signe de la chose, » que quand il vous est impossible de » la montrer : car le signe absorbe » l'attention de l'enfant, & lui fait » oublier la chose représentée «. Ici il indique en passant quelques vices de la sphère armillaire qui est en esset remplie de défauts, & très propre à jetter dans l'esprit des jeunes gens de

fausses notions dont la plûpart ne re-

viennent plus.

La méthode de M. Rousseau donnera sans doute moins de connoissances, & plus difficiles à acquérir; mais en récompense elles seront nettes, folides, constantes, & habitueront l'homme au premier de tous les devoirs, celui de penser par lui-même. Ces avantages ne valent-ils pas bien des idées en foule, mais entassées dans la mémoire, sans ordre, sans choix, sans liaison; semblables aux feuilles de la fybille que le moindre sousse dissipe? » Quand je vois un homme épris de » l'amour des connoissances, dit l'Auteur, se laisser séduire à leur charme, & courir de l'une à l'autre, sans savoir s'arrêter, je crois voir un enfant sur le rivage amassant des coquilles, & commençant par s'en charger; puis tenté par celles qu'il voit encore, en rejetter, en reprendre, jusqu'à ce que, accablé de leur multitude, & ne sachant plus » que choisir, il finisse par tout jetter, » & retourner à vuide. Boileau, dit-» il ailleurs, se vantoit d'avoir appris Nvi

## 300 EXTRAITS

» à Racine, à rimer difficilement : » parmi tant d'admirables méthodes

» pour abréger l'étude des Sciences,
» nous aurions grand befoin que quel-

» qu'un nous en donnât pour les ap-

» prendre avec effort ».

Toujours guidé par son principe, M. Rousseau avoue qu'il hait les livres; parce qu'ils apprennent à parler de ce qu'on ne sait pas. Mais il en saut un: il voudroit qu'il offrît une fituation où tous les besoins naturels de l'homme se montrassent d'une maniere senfible à l'esprit d'un ensant, & où les moyens de pourvoir à ces mêmes befoins, se développassent successivement avec la même facilité. Ce livre merveilleux, il se flatte de l'avoir trouvé. Quel est-il? Robin/on-Crusoc. Le Héros de ce Roman seul dans son Isle, dépourvu de l'affistance de ses semblables & des instrumens de tous les Arts , pourvoyant cependant à fa fubfistance, à sa conservation, & se procurant même une sorte de bien-être; voilà, dit notre Philosophe, un objet intéressant pour tout âge. Il veut que la tête en tourne à son Emile, qu'il

pense être Robinson, qu'il se figure être à sa place, qu'il s'occupe de toutes les ressources de ce Personnage imaginaire; qu'il examine les moyens qu'il prit pour s'assurer une vie commode; qu'il le contrôle; qu'il s'imagine pouvoir faire mieux. Ces rêves le feront réstéchir sur le premier état des hommes & sur les Arts Naturels: ceux-ci le conduiront aux Arts inventés dans la Société.

Rien n'est si important que de donner à l'Elève des notions justes sur tous les objets qu'on déploie à ses regards. Il faut donc en lui parlant des Arts de la Société, les lui faire apprécier. L'inutilité est presque toujours la mesure des degrés d'estime que l'on acture des degrés d'estime que l'on acture des degrés des solisses est parte de la solisse est parte corde : un marchand de colifichets est bien plus honoré qu'un laboureur. C'est sur leur utilité & leur indépendance que notre Sage veut qu'on les considère : ainsi un agriculteur, un charpentier, seront bien plus respectables aux yeux d'Emile, que les artistes les plus sêtés de Paris. Il ne se bornera pas à une oifive vénération. On le mènera dans les atteliers; on lui fera manier les outils : il partagera

les travaux : il s'instruira bien mieux dans des boutiques que dans tous les livres du monde. Ce n'est là qu'un pas, son Mentor le mènera bien plus loin.

Il faut vivre; c'est la premiere instruction qu'on doit donner à son Elève. La naissance, la fortune, le crédit; fragiles ressources! Il faut donc fe ménager des moyens qui foient audessus des caprices des hommes & des revers de la fortune. Enseigner les Sciences est, suivant M. Rousseau, une ressource incertaine & qui laisse dans la dépendance, dans la criste nécessité de flatter un riche orgueilleux, & de former d'humiliantes intrigues. L'agriculture n'ôte pas les craintes de manquer. L'ennemi, un voilin puisfant, un procès peut enlever le champ que l'on cultive. Un métier est la seule ressource qui assure une subsistance innocente & tranquille. M. Rous-SEAU enseigne donc un métier & un métier méchanique à son Elève, fût-il le fils d'un Prince. Si on lui parle du choix, tous les métiers lui paroissent honnêtes, & bons, pourvû qu'ils ne supposent pas des qualités odieuses.

Cependant comme la propreté est quelque chose de réel, il n'enseignera point à son Elève, des métiers où elle est blessée; il voudra bien encore avoir égard à la santé, & écarter ceux qui sont excessivement pénibles. Il préfèrera ceux qui peuvent s'accorder avec la proprété, & où l'industrie & l'adresse se joignent aux travaux du corps; tel est, jà ce qu'il prétend, celui de Menuisier; comme si celui qui dégrossit, scie ou rabote une pièce de bois, n'étoit pas exposé, par la fatigue de ce travail, à contracter une certaine mal-propreté. Il permet encore à son Elève d'être un faiseur d'instrumens de Mathématiques, si son génie se dirige vers les Sciences spéculatives. Mais ce ne fera pas en riant, ce ne fera pas en faisant venir des Maîtres chez eux, qu'Emile & son Gouverneur apprendront leur métier: ils iront une ou deux fois la semaine pas-ser la journée entiere chez le Maître; ils se lèveront à son heure: ils seront à l'ouvrage avant lui; ils travailleront sous ses ordres, & après avoir eu l'honneur de souper avec sa famille, ils re-tourneront coucher dans leurs lits durs.

Telle est à-peu-près la maniere dont M. Rousseau élève son pupille jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a commencé par exercer fon corps & fes fens. Enfuite il a exercé son esprit & son jugement. Enfin il a réuni l'usage de ses membres à celui de ses facultés. Il en fait un être agissant & pensant: il va présentement, pour achever l'homme, en faire un être sensible; c'est-à-dire, perfectionner la raison par le sentiment.

Emile est parvenu à son troisième lustre. C'est le tems critique de son Mentor. Les orages s'aprêtent; les passions vont se présenter en foule. M. Rousseau remonte à l'origine des passions. Il les croit un don de la Nature qu'il est fou de vouloir anéantir. Leur principe est l'amour de soi, qui, transporté dans la Société, s'y change bientôt en amour-propre : celui-ci se nourrit de l'idée de comparaison; il se présère; il veut être préséré; il exige tyranniquement les prédilections. De là l'amour, l'amitié, la reconnois-fance; mais aussi de-là, l'envie, la haine, la vengeance. Notre Philosophe en conclut que ce qui rend l'homme

essentiellement bon, est d'avoir peu de besoins, & de ne pas se comparer aux autres; ce qui le rend essentiellement méchant, c'est d'avoir beaucoup de besoins & de tenir beaucoup à l'opinion.

La premiere passion, la plus dangereuse peut-être, celle qui doit exer-cer les premiers soins du Gouverneur, c'est cette douce émotion que son Elève va éprouver à la vûe d'un sexe

différent.

M. Rousseau a observé que ceux dont les voluptés avoient eté précoces, étoient durs & même cruels. Au contraire, les hommes qui avoient conservé long-tems leur innocence, étoient chers à la Société par les plus touchantes vertus. Il conseille donc, si l'on veut mettre l'ordre & la régle dans les passions naissantes, d'étendre l'espace durant lequel elles se développent. La pitié, cette vertu si douce pour ceux qui la sentent, si chère à ceux qui en sont les objets, doit être excitée la premiere. On la fera naître en présentant à l'Elève des hommes qui souffrent, en lui montrant des malheureux qui soupirent. Qu'on ne

dise point que c'est le rendre malheureux lui-même; la pitié est sans doute accompagnée d'un sentiment de douleur; mais cette douleur a quelque chose de délicieux qui n'égale point toute cette gaieté qui souvent n'est que le masque du trouble de l'ame. Cette théorie de la pitié est exposée ici avec autant de force que de vérité, & recueilsie dans les trois maximes suivantes, qui, au reste, sont assez connues. Il n'est pas dans le cœur humain de se mettre à la place des gens qui sont plus heureux que nous; mais feulement de ceux qui sont plus à plain-dre....On ne plaint jamais dans autrui que les maux dont on ne se croit pas exempt soi-même .... La pitié qu'on a du mal d'autrui, ne se mesure pas sur la quantité de ce mal, mais sur le sentiment qu'on prête à ceux qui le souffrent.

La Morale commence; voici le tems d'apprendre à Emile à connoître les hommes auxquels il va s'attacher. Deux inconvéniens sont à craindre. Lui présenter la Société sous des couleurs favorables, c'est le tromper: la lui peindre telle qu'elle est, pleine d'impostures, de petitesses & d'injus-

tices, c'est risquer de lui rendre ses semblables odieux, & de saire de l'observateur un médisant, un satyrique. Pour lever ce double obstacle, montrons lui les hommes au loin, montrons les dans d'autres tems, dans d'autres lieux, de sorte qu'il puisse voir la scène, sans jamais y pouvoir agir. Voilà le moment de l'histoire, dont M. Rousseau fait un magnifique éloge. Sublime Science qui, écrite comme elle devroit l'être, seroit un cours pratique de Politique & de Morale! Malheureusement ceux qui nous ont transmis les faits des hommes illustres, les ont souvent altérés. l'Auteur indique ici les principaux vices qu'il trouve dans cette Science. D'abord les Historiens ont presque toujours peint les hommes par leur mauvais côté : ils n'ont guères parlé que des Peuples illustrés par des vices. En fecond lieu, les faits changent de forme dans la tête de l'Ecrivain; ils se moulent sur ses intérêts, sur ses préjugés. Troissèmement, l'Histor en juge trop ; il ne devroit que réciter. Les faits! s'écrie notre Philosophe: eh! que le Lecteur juge lui-même. Thu-

cydide lui paroît le meilleur modèle dans cette partie. Quatrièmement, on ne tient régistre que des faits sensibles & marqués; mais on laisse échaper les causes lentes & progressives de ces faits. Enfin l'Histoire montre bien plus les actions que les hommes; elle ne saisit ceux-ci que dans certains momens choisis, dans leurs vêtemens de parade. Elle n'expose que l'homme public qui s'est arrangé pour être vû. C'est bien plus son habit que sa personne qu'elle peint. Plutarque est cité sur ce point comme un modèle: cette derniere régle est confirmée par un trait du grand Turenne, bien propre en effet à dévoiler toute l'ame de ce Héros. Tels sont les vices de l'Histoire; mais quels bien ne produira-t-elle pas, quand elle paroîtra avec ses véritables caractères! Les hommes seront montrés tels qu'ils sont; les passions dépouilleront leurs séduifantes amorces; & les tyrans les plus heureux en apparence, parofiro it tels qu'ils sont, victimes insortunées de l'ambition satisfaire, & dévorés de noirs chagrins caulés par leur propie grandeur.

Lorsqu'un jeune homme lit quelque

Histoire dont les événemens intéressent par le génie, les talens où les vertus de quelqu'éminent personnage, fon ardente imagination le transporte dans le lieu, dans l'action; il veut être, il se persuade qu'il est le grand homme dont il médite les faits. M. ROUSSEAU défend à son Emile cette noble émulation »; s'il arrive une feule fois, » dit-il, que dans ces paralleles il aime mieux être un autre que lui, » cet autre fût-il Socrate, fût-il Ca-» ton, tout est manqué; celui qui » commence à se rendre étranger à lui-même, ne tarde pas à s'oublier » tout-à-fait ». Il faut avouer que ce système suppose dans l'Elève un fond prodigieux d'orgueil; mais pour le réfréner, notre Philosophe a des moyens; il emploiera l'expérience; il exposera son Elève à devenir le jouet des gens habiles, la dupe des fripons, la victime des flatteurs. Ces épreuves mortifiantes réprimeront bien la vanité; & pour la frapper encore davantage, il fera lire à son Emile l'Apologue du Corbeau & du Renard; voilà le tems de montrer des fables; c'est lorsqu'on est tombé dans la faute, qu'il

faut des images qui en fassent sentir les malheurs.

M. Rousseau continue à développer les régles de conduite, & la maniere d'inspirer à la Jeunesse les vertus fociales. On ne peut qu'applaudir à la sagesse des méthodes qu'il indique, & à la vérité des principes qu'il établit: voici cependant un trait qui nous étonne. Il suppose qu'Emile reçoit un souf-flet d'un brutal, ou même un démenti de la part d'un ivrogne: il prononce, en termes couverts à la vérité, qu'Emile doit tuer l'aggresseur, non en se battant avec lui; ce seroit une folie mais en l'assassinant. La raison qu'il apporte, c'est que l'honneur des Citoyen! ne doit pas être à la merci d'un brutal Premièrement, il est au moins trèsdouteux que l'homme ait le droit d'ô ter jamais la vie à son semblable dans d'autres cas que celui d'une légitime défense. Mais la conservation de l'honneur lui donnât-elle ce funeste privilége, ce ne seroit jamais qu'en faveur de l'honneur réel, & jamais de l'honneur faux, factice, imaginé bifarrement par un stupide vulgaire. Or l'hon neur réel peut-il être blessé par la brutalité d'un coquin, d'un ivrogne? Un soufflet, un démenti, peuvent-ils slétrir, dans l'esprit des honnêtes gens, un Citoyen qui les souffre injustement? Certainement ils ne dèshonorent que celui qui les donne. Quelques misérables pourront mésestimer celui qui reçoit cette injure; mais le triste plaisir de mériter l'estime de gens semblables, vaut-il que l'on commette le crime réel de tremper ses mains dans le sang d'un homme? Le méprisable empire de l'opinion coûtera donc la vie aux hommes! Il est bien étonnant qu'une maxime si fausse & si cruelle ait échapé à un ami de l'humanité.

La Morale mène à la Métaphysique: M. Rousseau examine le sentiment de Locke qui veut que l'on commence par l'étude des esprits, & qu'on passe ensuite à celle des corps: il regarde cette méthode comme celle de la superstition, des préjugés & de l'erreur. Il prouve que les ensans ne peuvent avoir aucune idée des esprits, & que vouloir les leur faire entendre, c'est ou perdre son tems ou en faire des sous. Cette recherche le mène à une

question plus importante où il s'agit de l'Etre suprême. Il veut qu'on en recule les notions fort tard; il croit cette précaution l'unique moyen pour inspirer le respect & l'amour dus à l'Auteur du monde. Enfin il se demande dans quelle Religion il élèvera Emile. Nous ne l'aggrégerons, répondil, ni à celle-ci, ni à celle-là; nous le mettrons en état de choisir celle où le meilleur usage de sa raison doit le conduire. Nous l'avons déjà dit, nous ne toucherons point à ce vénérable objet : nous laissons le soin de désendre la cause de la Religion au zèle de ces illustres Magistrats qui l'ont entrepris, & aux plus augustes loix à la venger: de respectables Ministres des Autels destinés à veiller sur ses droits, des Corps éclairés qu'on regarde comme les dépositaires de la pureté de la Doctrine, ont fait entendre leur voix; ç'en est assez pour nous; il est impossible de ne point adhérer à tout ce qu'ils ont dit. Heureux l'Auteur, si, lorsqu'il parle de la Religion, il se fût borné à nous préfenter des morceaux tels que celui que nous allons citer!

» Je vous avoue aussi que la majesté des Ecritures m'étonne, la sainteté de l'Evangile parle à mon cœur. Voyez les livres des Philosophes: avec toute leur pompe, qu'ils sont petits près de celui-là! Se peut-il qu'un livre, à la fois si sublime & si fimple, foit l'ouvrage des hommes? Se peut-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même? Est-ce là le ton d'un enthousiaste ou d'un ambitieux Sectaire? Quelle douceur, quelle pureté dans ses mœurs! Quelle grace touchante dans ses instructions! Quelle élévation dans ses maximes! Quelle profonde sagesse dans ses discours! Quelle présence d'esprit, quelle finesse & quelle justesse dans ses réponses! Quel empire sur ses passions! Où est l'homme, où est le Sage qui fait agir, souffrir & mourir sans foiblesse & sans ostentation?...Quels préjugés, quel aveuglement ne faut-il point avoir pour oser comparer le fils de Sophro-သ nisque au fils de Marie! Quelle dis- $\mathfrak{I}$ tance de l'un à l'autre! Socrate mou-သ rant sans douleur, sans ignominie, œ Tome VI.

foutint aisément jusqu'au bout son personnage, & si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on douteroit si Socrate, avec tout fon esprit, fut autre chose qu'un Sophiste. Il inventa, dit-on, la Morale. D'autres, » avant lui, l'avoient mise en pratique; il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait ; il ne fit que mette en leçons leurs exemples. Aristide avoit été juste avant que Socrate eût dit ce que c'étoit que Justice; Léonidas étoit mort pour son pays, avant que » Socrate eût fait un devoir d'aimer la » patrie; Sparte étoit sobre avant que » Socrate eût loué la sobriété : avant qu'il eût défini la vertu, la Grèce » abondoit en hommes vertueux. Mais où Jésus avoit-il pris chez les siens » cette Morale élevée & pure, dont » lui seul a donné les leçons & l'exemple? Du sein du plus furieux Fanatisme la plus haute sagesse se sit entendre, & la simplicité des plus héroïques vertus honora le plus vil de tous les Peuples. La mort de Socrate philosophant tranquillement avec ses » amis, est la plus douce qu'on puisse

desirer; celle de Jésus expirant dans » les tourmens, injurié, raillé, maudit de tout un Peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente & qui pleure; Jésus au milieu d'un supplice » affreux prie pour ses bourreaux » acharnés. Oui, si la vie & la mort » de Socrate sont d'un Sage, la vie » & la mort de Jésus sont d'un Dieu ».

A côté des vérités les plus sublimes, on voit dans Emile des erreurs bien humiliantes pour l'esprit humain. Qui pourroit imaginer qu'une même ame eût enfanté les unes & les autres? L'analyse du Théisme dans cet Ouvrage, est peut-être, en ce genre, ce qu'il y a de plus éloquent & de plus fortement raisonné; mais le coloris de ce beau tableau est défiguré par des ombres qu'on n'auroit pas dû attendre d'une main aussi savante que celle du Peintre qui l'a si fortement dessiné. Essayons d'abord de la présenter par son beau côté, pour l'examiner après dans ce qu'il y a de répréhensible.

On peut reprocher aux Philosophes anciens & modernes, d'avoir voulu

toujours exclure Dieu de la formation du Monde, & de l'avoir expliquée par les bisarres systèmes de force, de chances, de fatalité, de nécessité, d'atômes, de monde animé, de matière vivante, de matérialisme de toute espèce. Toutes ces absurdités que les anciens avoient épuisées, avant d'en venir à l'Etre des Etres, pour trouver en lui le dénouement de leurs difficultés sur l'origine du Monde, sont encore répétées de nos jours, à la honte de la raison, par de prétendus Philosophes, qui, croyant qu'eux seuls sont éclairés, vrais, de bonne-foi, nous soumettent impérieusement à leurs décisions tranchantes, en nous les donnant pour les vrais prin-cipes des choses. M. Rousseau n'a pas donné dans cet écueil de l'incrédulité moderne; mais par une progression d'idées que la raison avoud, il s'est élevé à la connoissance de l'Etre suprême.

Comme le scepticisme de nos jours à répandu des doutes sur les vérités les plus évidentes, notre Auteur a cru devoir descendre jusques dans lui-même pour s'assurer de son existence & de ceile de l'Univers, assurque ces deux

vérités incontestables lui servissent comme de dégrés pour arriver à Dieu. En se repliant sur ses sensations, qui le forcent d'acquiescer à son existence, & trouvant en lui la faculté de les comparer, il se sent doué d'une force active qu'il ne savoit pas avoir auparavant : où commence son activité, commence son intelligence. La faculté distinctive de l'être actif ou intelligent, est de pouvoir donner un sens à ce mor est. On chercheroit en vain cette force intelligente dans l'être purement sensitif. Cet être sentira chaque objet séparément, ou même il sentira l'obiet total formé des deux; mais n'ayant aucune force pour les replier l'un fur l'autre, il ne les comparera jamais, il ne les jugera point. L'homme n'est donc pas simplement un étre sensitif & passif; & , quoi qu'en dise un livre trop vanté, il peut prétendre à l'honneur de penser.

C'est encore une des réveries de la Philosophie moderne de donner une forte de vie, je ne sais quelle sensation fourde aux molécules. Elle est venue à bout de se sormer une idée de la

matière sentante, sans avoir des sens. Comme il n'y a qu'elle seule qui ait ce bonheur-là, il est impossible de la combattre sur cette idée, auprès de laquelle tous les mystères de la Religion ne sont rien pour l'incompréhensibilité, quoiqu'elle refuse de les adopter...Cet Univers visible est pour M. Rousseau une marière éparse & morte, qui n'a rien dans son tout de l'union, de l'organisation, du sentiment commun des parties d'un corps animé, puisqu'il est certain que nous, qui fommes parties, ne nous sentons nullement dans le tout. Il en insère que le Monde n'est pas un grand animal qui se meuve de lui-même, mais qu'il a de ses mouvemens quelque cause étrangère à lui. Les loix constantes auxquelles il est assujetti, ne suffisent point pour expliquer la marche de l'Univers. » Descartes avec des dez formoit le Ciel & la terre; mais il ne put donner le premier branle à ces » dez, ni mettre en jeu sa force cen-» trifuge qu'à l'aide d'un mouvement » de rotation. Newton a trouvé la loi de l'attraction; mais l'attraction seule

» réduiroit bientôt l'Univers en une masse immobile; à cette loi, il a sallu joindre une force projectile pour faire décrire des courbes aux corps célestes. Que Descartes nous dise quelle loi physique a fait tourner ses tourbillons; que Newton nous montre la main qui lança les planètes sur la tangente de leurs orbites ».

L'action & la réaction des forces de la Nature agissant les unes sur les autres, décèlent nécessairement une volonté qui a imprimé le mouvement à cet Univers; autrement on se perdroit dans une progression de causes à l'infini, qui se réduit à n'en point supposer du tout. Voilà donc un premier dogme, ou un premier article de foi. Mais comment ma volonté produit-elle une action physique & corporelle? Je n'en fais rien; mais j'éprouve en moi le meme avantage du côté de la matière, que je ne saurois concevoir productrice du mouvement. D'ailleurs, le mouvement ne lui est point essentiel, puisqu'il en seroit inséparable, qu'il y feroit toujours en même dégré, toujours le même dans chaque portion O iv de matière, qu'il seroit incommunicable, & que se portant à la fois dans tous les sens, il se détruiroit lui-même. Quel Monde pourroit résulter d'une force aveugle répandue dans toute la Nature?

Si la matière mue me montre une volonté, la matière mue selon de certaines loix, me montre une intelligence. Donc cet Etre existe. Où le voyezvous exister, m'allez-vous dire? Non seulement dans les Cieux qui roulent, dans l'astre qui nous éclaire; non seulement dans moi-même, mais dans la brébis qui paît, dans l'oiseau qui vole, dans la pierre qui tombe, dans la feuille qu'emporte le vent. On ne craint pas d'infulter à notre raison en nous disant que le hasard, avant de produire ce Monde, en a ébauché une infinité d'autres dans la durée infinie des tems; que viaisemblablement il s'est formé d'abord des estomacs sans bouches. des pieds fans têtes, des mains fans bras, des organes imparfaits de toute espèce, qui ont péri faute de pouvoir se conserver. Mais pourquoi nul de ces informes essais ne frappe-t-il plus nos regards? Quand nous nous récrions sur

l'impossibilité que l'harmonie frappante de cet Univers soit l'ouvrage du hafard, on nous répond que la difficulté de l'événement est compensée par la quantité de jets. Nous sommes si convaincus de l'ineptie de cette réponse, que si l'on venoit nous dire que des caractères d'Imprimerie, jettés au hafard, ont donné l'Enéide toute arrangée, nous ne daignerions point faire un pas pour aller vérifier ce mensonge. » Que d'absurdes suppositions pour dé-» duire toute cette harmonie de l'aveu-» gle méchanisme de la matiere mue for-» tuitement! Ceux qui nient l'unité » d'intention qui se manifeste dans les » rapports de toutes les parties de » ce grand tout, ont beau couvrir leur » galimathias d'abstractions, de coor-» dinations, de principes généraux, » de termes emblématiques; quoi qu'ils » fassent, il m'est impossible de con-» cevoir un système d'êtres si cons-» tamment ordonné, que je ne con-» çoive une intelligence qui l'ordonne. » Il ne dépend pas de moi de croire » que la matiere passive & morte a pur » produire des êtres vivans & sentans,, » qu'une fatalité aveugle a pu pro-

» duire des êtres intelligens, que ce » qui ne pense point a pu produire des » êtres qui pensent «.

Que conclure de tout ceci? que le Monde est donc gouverné par une vo-lonté puissante, sage & conséquem-ment bonne. Mais le désordre moral qui nous présente les hommes dans le cahos, tandis que le concert règne entre les élémens, ne semble-t-il pas contredire cette idée de bonts que nous donnons à l'Etre puissant & sage? Loin de conclure rien de pareil de ces contradictions apparentes, l'Auteur en tire au contraire les sublimes idées de l'ame, qui n'avoient point jusques-là résulté de ses recherches. Il se convainc, en méditant sur la nature de l'homme, qu'il est impossible qu'il soit un être simple; cet être ne pouvant rendre raison de ces mouvemens divers, qui tantôt l'élèvent à l'étude des vérités éternelles, à l'amour de la justice & du beau moral, & tantôt le font descendre en lui-même, & l'asfervissent à l'empire des passions : il y a donc en lui deux substances, l'une étendue & divisible, l'autre immatérielle & penfante. » Il n'y a ni mouve» ment, ni figure qui produise la rén flexion : quelque chose en toi cher-» che à briser les liens qui le com-» priment: l'espace n'est pas ta mesure, » l'Univers entier n'est pas assez grand » pour toi; tes sentimens, tes desirs, » ton inquiétude, ton orgueil même, » ont un autre principe que ce corps » étroit dans lequel tu te sens enchaîné.

Si l'homme étoit libre de ne pas vouloir son propre bien, & de vouloir fon mal, sa liberté dégénereroit alors de ce qu'elle doit être. En quoi consiste-t-elle donc? En cela même qu'il ne peut vouloir que ce qui lui est convenable, ou qu'il estime tel, sans que rien d'étranger à lui le dé-termine. S'ensuit-il qu'il ne soit pas son maître, parce qu'il n'est pas le maître d'être un autre que lui? L'homme, dites-vous, abuse de sa liberté: mais pour l'en empêcher, falloit-il l'en pri-ver? On eût ôté à ses actions la moralité qui les annoblit, & à lui-même fon droit à la vertu: on eût mis de la contradiction dans notre nature, & donné le prix d'avoir bien fait à qui n'eut pas le pouvoir de mal faire. Quoi!

pour empêcher l'homme d'être méchant, falloit-il le borner à l'instinct & le faire bête?

La vertu répand un certain charme délicieux fur ce qu'il y a de bon & d'honnéte dans nos actions; mais si toute sa récompense étoit en elle-même, elle ne pourroit se soutenir contre les attraits de la volupté, ni contre l'impétuosité des passions ». La vertu, diton, est l'amour de l'ordre: mais cet » amour peut-il donc, & doit-il l'em-» porter en moi sur celui de mon bien-» être ? Qu'ils me donnent une raison » claire & sussissante pour le présérer. » Dans le fond, leur prétendu principe » est un pur jeu de mots; car je dis » aussi moi, que le vice est l'amour de » l'ordre, pris dans un sens différent. 33 Il y a quelque ordre moral par-tout » où il y a sentiment & intélligence. » La différence est, que le bon ordon-» ne par rapport au tout, & que le » méchant ordonne tout par rapport à >> lui. Celui-ci se tait le centre de toutes » choses; l'autre mesure son rayon, & » se tient à la circonférence. Alors il » est ordonné, par rapport au centre

» commun, qui est Dieu; par rapport » à tous les cercles concentriques, qui » font les créatures. Si la Divinité n'est » pas, il n'y a que le méchant qui rai-» sonne, le bon n'est qu'un insensé.

» La loi naturelle est la régle in-» flexible à laquelle, si nous voulons » remplir notre destination sur la terre, » nous devons plier toutes nos actions. » Mais quel en est l'interprète? La cons-» cience. Elle est la voix de l'ame, ainsi » que les passions sont la voix du corps; » ou plutôt elle est à l'ame ce que l'inf-» tinct est au corps; qui la suit, obéit » à la Nature, & ne craint point de ν s'égarer .

Pour ne pas nous tromper ici sur le mot de Conscience, il est bon d'observer que M. Rousseau la confond avec le sentiment moral, qui n'est autre qu'un principe inné de justice & de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions & celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Par cela même qu'il est inné, il est antérieur à nos idées acquises. Il nous est tout aussi naturel que l'amour de nous-mêmes ». Jettez les yeux sur

>> toutes les Nations du monde; parcou-» rés toutes les histoires: parmi tant de " cultes inhumains & bisarres, parmi » cette prodigieuse diversité de mœurs » & de caractères, vous trouverez par-» tout les mêmes idées de justice & » d'honnêteté, par-tout les mêmes no-» tions du bien & du mal. L'ancien pa-» ganisme enfanta des Dieux abomina-» bles qu'on eût punis ici bas comme » des scélérats, & qui n'offroient pour » tableau du bonheur suprême, que des » forfaits à commettre, & des passions » à contenter. Mais le vice, armé d'une » autorité sacrée, descendoit en vain » du féjour éternel : l'instinct moral le » répoussoit du cœur des humains. En » célébrant les débauches de Jupiter, " on admiroit la continence de Xéno-» crate; la chaste Lucrèce adoroit l'im-» pudique Vénus; l'intrépide Romain » sacrifioit à la Peur : il invoquoit le » Dieu qui mutila son père, & mouroit » fans murmure de la main du sien: » les plus méprisables Divinités furent » fervies par les plus grands hommes. » La fainte voix de la Nature, plus » forte que celle des Dieux, se faisoit

» respecter sur la terre, & sembloit re-» léguer dans le Ciel le crime avec les

» coupables ».

L'Auteur d'Emile s'étant proposé d'établir le Théisme sur la ruine de la Religion révélée, il est bien étonnant que, par rapport à ce même Théisme, il ait donné sur lui tant de prise à ses adversaires, tant du côté du dogme, que du côté de la morale. Il est un grand exemple de la nécessité de la révélation pour rétablir la Religion naturelle dans sa splendeur primitive, puisque, dans le sein du Christianisme, il a méconnu les vérités les plus importantes de cette même Religion dont il est le sectateur. Par ses doutes téméraires, il a donné atteinte à l'unité & à la puissance de Dieu; il a fait injure à sa Providence en lui faisant refuser aux hommes les lumières dont ils ont besoin pour le connoître; & à sa sainteté, en lui faisant récompenser en eux l'oubli où il les laisse de lui-même. Il a détruit en partie le droit de la Nature, en le fondant uniquement sur le besoin naturel au cœur humain, & en donnant pour base à la justice humaine l'amour des hommes dérivé de l'amour

de soi; en tant que par cet amour la force d'une ame expansive nous identisse avec nos semblables, & que nous sentant, pour ainsi-dire, en eux, c'est pour ne pas soussir nous-mêmes, que nous ne voulons pas qu'ils soussirent. Il fait de l'hypocrisse une vertu, & contre la défense de la loi naturelle; il récommande la vengeance; & ce qui doit étonner, c'est qu'il ne la couvre pas même du faux point d'honneur; il ne tient qu'à ses Lecteurs d'entendre ce qu'il dit de la permission que donne la loi de se désaire de son ennemi par un lâche assaisse.

Après tant d'erreurs en fait de dogme & de morale, comment a-t-il pû avancer qu'il ne peut tirer d'une doctrine positive aucun dogme utile à l'homme, & honorable à son Auteur, qu'il ne puisse tirer sans elle du bon usage de ses facultés? Comment a-t-il pû se persuader que les plus grandes idées de la Divinité nous vienuent par la raison seule? Mais asin qu'on ne nous accuse point de calomnier ici la doctrine de M. Rousseau, nous allons puiser dans ses propres écrits toute la preuve de nos accusations, & nous nous servirons

comre lui de ses armes pour le mieux combattre.

On lit Tome III. (pag. 61), ces mots: je crois donc que le Monde est goumots: je crois donc que le Monde est gou-verné par une volonté puissante & sage; je le vois, ou plutôt je le sens, & cela m'importe à savoir: mais ce même Monde est-il éternel, ou créé? Y a-t-il un prin-cipe unique des choses? Y en a-t-il deux, ou plusieurs, & quelle est leur nature? Je n'en sais rien, & que m'importe?

Ce scepticisme par rapport à la création & à l'unité de Dieu, ne figure-t-il pas bien dans un traité de Religion naturelle? Du principe que pose M. Rousseau, qu'il ne sait pas si le Monde est écornel où créé, il résulte qu'il doit douter s'il n'existe point lui-même avec le Monde, nécessairement & en vertu de son essence, & par conséquent si l'éternité, l'indépendance, l'immensité, l'infinité, toutes propriétés qui coulent de la nécessité d'exister, ne lui sont pas essentielles. Et comme tout étre qui existe en vertu de sa nature, ne reconnoît rien qui le limite dans les perfections, pas même sa nature qui s'identifie avec l'existence, il doit douter s'il ne possède pas dans un dégré

infini les attributs phyfiques & moraux qui constituent son essence. Si en vertu de son existence nécessaire, il est éternel, immense, indépendant, pourquoi ne seroit-il pas infiniment intelligent, fage & puissant? Sur quoi peut être fondé le bel éloge que fait l'Auteur de l'illustre Clarke, qu'il nous représente comme éclairant le monde, après tant de Philosophes qui l'avoient aveuglé, annonçant enfin l'Etre des Etres & le dispensateur des choses, si ce n'est fur la vérité de son système? Or ce fystême, selon lui, si grand, si confolant, si sublime, si propre à élever l'ame, à donner une base à la vertu, & en même tems si frappant, si lumineux, si simple, établit de la maniere la plus solide la création & l'unité de Dieu.

On lit Tome II. (pag. 342), ce qui suit: ce mot Esprit n'a aucun sens pour quiconque n'a pas philosophé.... Voilà pourquoi tous les Peuples du monde, sans excepter les Juiss, se sont sait des Dieux corporels. Nous mêmes avec nos termes d'Esprit, de Trinité, de Personnes, sommes pour la plupart de vrais Anthropomorphites, (ibid. pag. 344). Le Po-

lythéisme a été la première Religion des hommes, & l'idolâtrie leur premier culte. Ils n'ont pû reconnoître un seul Dieu que quand, généralisant de plus en plus leurs idées, ils ont été en état de remonter à une premiere çause ; de réunir le système total des Etres sous une seule idée, & de donner un sens au mot substance, lequel est au fond la plus grande des abstractions. Tout enfant qui croit en Dicu, est donc nécesfairement Idolâtre, ou du moins Anthropomorphite, (ibid. pag. 450). Le Philosophe qui ne croit pas, a tort, parce qu'il use mal de la raison qu'il a cultivée, & qu'il est en état d'entendre les vérités qu'il rejette. Mais l'enfant qui professe la Religion Chrétienne, que croit-il? (ibid. pag. 346.) Les idées de création, d'annihilation, a ubiquité, d'éternité, de toutepuissance, celle des attributs divins, toutes ces idées qu'il appartient à si peu d'hommes de voir aussi confuses & aussi obscures qu'elles le sont, & qui n'ont rien d'obscur pour le Peuple, parce qu'il n'y comprend rien du sout, comment se présenterontelles dans toute leur forre, c'est-à-dire, dans touce leur obscurité, à de jeunes esprits encore occupés aux premières opérations des sens , & qui ne conçoivent que

ce qu'ils touchent?

Que prétend M. Rousseau en élevant fur la connoissance du vrai Dieu des difficultés inaccessibles à tous autres qu'à des Philosophes qui ont cultivé leur raison? Est-ce qu'on ne sauroit croire en Dieu, si l'on n'a beaucoup d'esprit? Néanmoins il bénit le Ciel de ce que, sans l'appareil esfrayant de la Philofophie, nous avons des principes fûrs pour régler nos mœurs, & des sentimens convenables à notre nature; enfin de ce que, dispensés de consumer notre vie à l'étude de la Morale, nous avons à moindres fraix un guide plus assuré dans le dédale immense des opinions humaines.

Si nous sommes tous, ainsi que le prétend M. Rousseau, de vrais Anthropomorphites, pourquoi, lorsque cette hérésie s'éleva au quatrième siècle, sitelle une si grande sensation dans l'Eglise, & sur-elle condamnée avec tant d'éclat? Il assure que le Polythéisme a été la première Religion des hommes. Si l'on consulte la plus ancienne des Histoires, on y voit l'origine du genre-

humain: on y trouve le Théisme dicté aux premiers hommes par celui qui est l'objet du Théisme : de-là, par une fuite de générations bien liée, on passe aux Fondateurs d'une famille, d'une fociété, d'une Nation Théiste; d'une Nation, qui a transmis cette doctrine pure, qu'elle reçut de ses ancêtres, julqu'à la postérité la plus reculée, & dont les Annales ont été en tout tems dépositaires des principes du Théisme, & inféparables de ces principes. Histoire pour Histoire, celle de Moyse mérite certainement la préférence sur les écrits d'Hérodote, de Diodore de Sicile, en y joignant même quidquid Græcia mendax audet in historia. Nul de ces Ecrivains ne remonte dans la haute Antiquité : ils se perdent tous dans les tems fabuleux, vuide immense que les Grecs ont rempli d'une infinité de réveries: ils y ont peint des Dieux, des Déesses, des Héros, Auteurs de leur race, faute d'y trouver des hommes dont ils puissent écrire l'Histoire; mais ici nous voyons un heureux accord entre l'Histoire & les enseignemens de la raison : ces deux sources de nos connoissances se réunissent; au

lieu que chez M. Rousseau elles sont

toujours en opposition.

Én effet, si l'on pose pour principe que le Polythéisme a été la premiere Religion des hommes, & l'idolâtrie leur premier culte, c'est une conséquence nécessaire que l'homme n'est pas sorti des mains de Dieu; & ainsi l'on ne sauroit éviter d'admettre la supposition absurde des Athées sur le progrés à l'infini des générations des hommes, ou sur la sormation des premiers hommes & des premiers animaux qu'on prétendroit produits dans le tems, du limon de la terre échaussée par le Soleil. Cette cruelle alternative conduit directement à l'Athéisme dont elle est l'écusil.

En supposant que Dieu ait créé le premier homme, a-t-il pu le créer dans le même état où M. Rousseau considère les Sauvages dans son discours sur l'inégalité des conditions, c'esta-dire, séquestrés de toute société dès leur ensance, & conséquemment privés des sumières qu'on n'acquiert que dans le commerce des hommes? Or il est d'une impossibilité par lui-même démontrée, que de pareils Sauvages

puissent jamais élever leurs réflexions jusqu'à la connoissance du vrai Dieu. Ce n'est donc pas un pareil homme que Dieu créera. Il le créera en société, c'est-à-dire, avec une compagne. S'en reposera-t-il sur eux-mêmes pour le développement de leurs facultés? Il s'écoulera des fiècles avant qu'ils parviennent à penser quelque chose de raisonnable. On peut consulter la premiere partie du discours déjà cité sur l'état naturel de l'esprit humain & sur la lenteur de ses progrès. Comme l'es-prit humain n'arrive jamais à la vérité qu'à travers les erreurs ou les inconséquences, on peut supposer qu'ils seront plongés long-tems dans la barbarie & dans la superstition la plus grossière. Si la destination visible de l'homme est de connoître & d'aimer l'Auteur de son existence; sera-t-il exposé à manquer cette destination, à ressembler aux animaux brutes, ou à croupir éternellement dans l'ignorance & dans l'erreur?

Le Déisme doit sa naissance aux révolutions arrivées dans la Religion par dissérentes sectes. Les sanguinaires Ana-

baptistes, pères de ces Quakers pacifiques dont la Religion a été tant tournée en ridicule, & dont on a été forcé de respecter les mœurs ; les Arméniens, les Sociniens, au nom près de Chrétiens, qu'ils ont conservé, n'ont rien retenu des dogmes de Jésus-Christ, qu'ils s'accordent tous à regarder comme un homme à qui Dieu a daigné donner des lumieres plus propres qu'à ses contemporains. Si on les en croit, les dogmes qu'on a tirés de l'Ecriture sont des subtilités de Philosophie dont on a enveloppé des vérités fimples & naturelles. Au milieu de tant de sectes publiques, dans lesquelles le Christianisme est malheureusement partagé, une multitude d'hommes plus attachés à Platon qu'à Jésus-Christ, plus Philosophes que Chrétiens, fatigués de tant de disputes qui déshonorent la Religion, ont rejetté témérairement la révélation divine. Sans établir ni secte, ni société, sans s'élever contre aucune Puissance, ils s'étendent par-tout, & paroissent respecter dans tous les pays la Religion nationale; semblables en cela aux Philofophes,

sophes, qui se mêloient avec la soule dans les temples de Dieu, & autorifoient par leur présence les superstitions populaires. L'Angleterre, dit-on, est de tous les pays du Monde celui où cette Religion, ou plutôt cette Philosophie, a jetté avec le tems les racines les plus profondes; ce qu'il y a au moins de certain, c'est que cette Isle a produit elle seule plus de livres en faveur du Déstre, que tous les autres faveur du Déisme, que tous les autres pays ensemble. Comme c'est la Re-ligion de ceux qui se disent Philo-sophes, il n'est pas étonnant qu'on attache une certaine gloire à la professer. Il est si beau de ne pas penser comme le vulgaire, qu'il seroit étonnant que M. Rousseau, qui voudroit presque ne pas penser comme les Philosophes, pensât comme ceux qui en sont méprisés. Voyons quelle tournure philosophique il a donné à ses idées sur la Religion révélée.

Commençons par réduire à quelques articles les raisonnemens par lesquels il a attaqué la révèlation; nous examinerons ensuite si, dépouillés de l'éloquence qu'il leur préte, ils ont la

Tome V1.

folidité qu'il a cru leur donner comme Philosophe. Voici ces articles: la pofsibilité & la nécessité de la révélation; les caractères de la révelation; les moyens de connoître la révélation; les miracles & les prophéties; la doctrine révélée; l'intolérantisme que professe la Religion Chrétienne.

Possibilité & nécessité de la révélation. Vous ne voyez, dit-il dans mon exposé que la Religion naturelle; il est bien étrange qu'il en faille une autre. Par où connoîtrai-je cette nécessité? De quoi puis-je être coupable en servant Dieu selon les lumières qu'il donne à mon esprit, & selon les fentimens qu'il inspire à mon cœur? Quelle pureté de Morale, quel dogme utile à l'homme, & honorable à fon Auteur, puis-je tirer d'une doctrine positive, que je ne puisse tirer sans elle du bon usage de mes facultés? Montrez-moi ce qu'on peut ajoûter pour la gloire de Dieu, pour le bien de la Société, & pour mon propre avantage aux devoirs de la loi naturelle, & quelle vertu vous ferez naître d'un nouveau culte qui ne soit pas une

conséquence du mien? Les plus grandes idées de la Divinité nous viennent par la raison seule. Voyez le Spectacle de la Nature; écoutez la voix intérieure. Dieu n'a-t-il pas tout dit à nos yeux, à notre conscience, à

notre jugement?

Non, sans doute, si vous prétendez renfermer votre croyance dans le cercle étroit de vos lumières naturelles. Qui êtes vous, ô Philosophe! pour vous imaginer atteindre par la raison tout ce que Dieu peut vous enseigner, foit sur la nature divine & ses perfections infinies, soit sur l'état primitif, présent ou futur du genre-humain, soit sur les conseils de la divine Providence à l'égard des hommes? Concentré dans vous même, pouvez-vous, avec un instrument aussi foible que votre esprit, connoître toutes les vertus qui sont possibles à l'homme avec le secours de Dieu, mesurer tous les dégrés de vertu auxquels ce même secours le peut élever, connoître tous les motifs qui peuvent lui inspirer l'enthousiasme de la vertu, & toutes les manières de la faire passer dans ses actions? La Religion Chrétienne P ij offre à notre foi un système de croyance bien supérieur à notre foible & tremblante lumière, un systême que l'homme n'auroit jamais inventé, & nécessaire à la réparation du genrehumain, qui, par le péché, étoit déchu du premier état où il avoit été créé; système qui ratifiant tout ce que la Religion & la loi naturelle disent à nos esprits, éléve sur elles un ordre de vérités entièrement inconnues à la raison, par rapport aux objets les plus importans, tels que la Nature incom-préhensible de Dieu, sa Providence & fon amour pour les hommes, & les forces furnaturelles dont ils sont doués pour remplir leur sublime destination. Pour avoir droit de mépriser ce système de croyance, il faudroit au moins pouvoir le renverser.

Il est un seul livre, dit ensuite M. Rousseau, ouvert à tous les yeux; c'est celui de la Nature. C'est dans ce grand & sublime livre que j'apprends à servir & adorer son divin Auteur. Nul n'est excusable de n'y pas lire, parce qu'il parle à tous les hommes une langue intelligible à tous les esprits. Quand je serois né dans une Isle déserte,

quand je n'aurois pas vû d'autre homme que moi, que je n'aurois jamais appris ce qui s'est fait anciennement dans un coin du Monde; si j'exerce ma raison, si je la cultive, si j'use bien des facultés que Dieu me donne, j'apprendrai de moi-même à le connoître, à l'aimer, à aimer ses œuvres, à vouloir le bien qu'il veut, & à remplir, pour lui plaire, tous mes devoirs sur la terre. Qu'est-ce que tout le savoir des hommes m'apprendra de plus? A l'égard de la révélation, si j'étois meilleur raisonneur ou mieux instruit, peut-être sentirois-je sa vérité, son utilité pour ceux qui ont le bonheur de la reconnoître.

Ce que Dieu veut qu'un homme fasse, il ne lui fait pas dire par un autre homme, il le dit lui-même, il l'écrit au fond de son cœur.

Quand M. Rousseau écrivoit ceci il n'avoit pas alors le même intérêt qui lui faisoit dire dans un autre endroit, que l'esprit des enfans, avantl'âge de quinze ans, étoit incapable des opérations nécessaires pour connoître la Divinité, quelque instruction qu'il reçût d'ailleurs d'un sage & ha-

bile Gouverneur. Une contradiction de plus ou de moins dans son livre n'est pas grand'chose. Mais ce qu'il importe d'observer, c'est qu'il contredit l'expérience de tous les siècles, témoins irrécusables des cultes odieux & insensés qu'ont suivi toutes les Nations, avant qu'elles marchassent à la lumière de la vraie révélation; l'exemple des Philosophes même, qui, avec toute l'ostentation de leur savoir, n'ont pas été plus fages. Il lui est d'ailleurs impossible, dans son système, de rendre raison de ce penchant par qui tous les Peuples ont été entraînés à adopter des révélations prétendues, qu'on leur présentoit comme divines. Les Philosophes Payens les plus distingués ont été bien éloignés de donner autant que lui à la raison; & quand ils ne le diroient pas, leurs erreurs monstrueuses le disent assez pour eux. M. Rousseau nous présente comme un ouvrage de la raison qui ne seroit pas même cultivée, comme le fruit des réflexions d'un homme né dans une Isse déserte, & qui n'auroit jamais vû d'autre homme que lui, un système de Morale infiniment plus exact & plus complet

que tout ce que Socrate, Platon & tous les anciens Philosophes enseignèrent jamais là-dessus. A qui doitil toutes ces belles découvertes, si ce n'est à la révélation?

On me dit, ajoûte-t-il, qu'il falloit une révélation pour apprendre aux hommes la manière dont Dieu vouloit être servi; on assigne en preuve la diversité des cultes bisarres qu'ils ont institués; & l'on ne voit pas que cette diversité même vient de la fantaisse des révélations. Dès que les Peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa mode, & lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si l'on n'eût écouté que ce que Dieu dit au cœur de l'homme, il n'y auroit jamais eu qu'une Religion sur la terre.

Il falloit un culte uniforme; je le veux bien, mais ce point étoit-il donc si important, qu'il fallût tout l'appareil de la Puissance divine pour l'établir? Ne confondons pas le cérémonial de la Religion avec la Religion. Le culte que Dieu demande est celui du cœur; & celui-là, quand il est sincère, est toujours uniforme.... Quant au culte extérieur, s'il doit être

unisorme pour le bon ordre, c'est purement une affaire de police: il ne

faut pas de révélation pour cela.

C'est précisément parce qu'il y a tant de révélations fausses chez les divers Peuples, qu'il faut bien que chez quelques-uns il y en ait de véritables. Elles ont leur raison dans l'insussiance de l'esprit humain pour connoître la maniere dont Dieu veut être servi, & dans l'autorité divine dont il a besoin pour être entraîné.

Si l'Auteur eût plus réfléchi sur la conduite des anciens Législateurs, qui ne prescrivoient d'autre culte pour la Divinité, que celui que leur politique supposoit inspiré par la Divinité même, & sur la facilité de tant de Peuples à recevoir des cultes bisarres, quelque opposés qu'ils sussent à la raison & à la Religion naturelle, il auroit dû en conclure la nécessité d'une révélation pour la soiblesse de la raison humaine.

Il n'est point vrai, comme il le suppose, que la Religion naturelle chez les Théistes seroit unisorme quant aux sentimens du cœur. Ceux qui philosopheroient exactement, adoreroient Dieu Créateur, tandis que l'Auteur

& ses Disciples, ignorant s'il a créé l'Univers, ne lui rendroient point hommage en sa qualité de Créateur. Ceux-là lui adresseroient des prières pour en obtenir des secours, des lumières, des dons : l'Auteur diroit : je ne prie point Dieu; que lui demanderois-je? Il n'est pas nécessaire de pousser

plus loin cette induction.

Nul Législateur jusqu'ici n'a tenté d'établir l'uniformité dans le culte sans le secours d'une révélation vraie ou fausse : jamais cette uniformité ne s'est introduite ni soutenue chez aucun Peuple sans l'appui de cette même révélation. Comment l'Auteur a-t-il donc pû avancer que c'est purement une affaire de police, d'établir & d'entretenir l'uniformité du culte extérieur? Ignore-t-il que la Religion tient au culte chez le Peuple, & les loix à la Religion? Il convient lui-même dans son Contract Social que les Législateurs ont été forcés d'honorer les Dieux de leur propre sagesse, afin que les Peuples, soumis aux loix de l'Etat comme à celles de la Nature, obéissent avec liberté, & portassent docilement le joug de la félicité publique. Donc, pour enchaîner les Peuples au culte de la Religion, il a fallu que les Législateurs missent leurs décisions dans la bouche des immortels.

Caractères de la révélation. Nous avons, dit M. Rousseau, trois principales Religions en Europe. L'une admet une seule révélation, l'autre en admet deux, & l'autre en admet trois. Chacune déteste, maudit les deux autres, les accuse d'aveuglement, d'endurcissement, d'opiniâtreté, de menfonge. Quel homme impartial osera juger entr'elles, s'il n'a premièrement bien pesé leurs preuves, bien écouté leurs raisons? Celle qui n'admet qu'une révélation, est la plus ancienne, & paroît la plus fûre; celle qui en admet trois, est la plus moderne, & paroît la plus conséquente; celle qui en admet deux, & rejette la troisième, peut bien être la meilleure; mais elle a certainement tous les préjugés contr'elle; l'inconséquence saute aux yeux.

L'Auteur ayant tant fait que d'établir un parallele entre le Christianisme & le Mahométisme, il étoit dans

sa façon de penser qu'il donnat à celuici la préférence sur celui-là; ce paradoxe étoit bien digne de lui. Le Christianisme est aussi ancien que le Monde; la révélation dont il se glorifie, est la même que celle par la-quelle les premiers hommes, dès le commencement du Monde, les Patriarches & tous les hommes Religieux honorèrent Dieu avant la naissance de Jésus-Christ; avec cette différence pourtant qu'elle est plus distincte, & qu'elle s'étend à plus d'objets : elle est la même que celle dont fût honorée la Religion Judaïque. Le Christianisme en suppose la vérité; il en est la fin & la perfection, il est l'accomplissement de ses Prophéties & de ses figures. Ainsi l'Auteur ne peut lui préférer la Religion des Juifs comme plus ancienne.

Si on l'envisage en lui-même, il est encore supérieur, soit par la clarté & la sublimité de sa Morale, qui d'ailleurs s'accorde si parfaitement avec le fens moral & les lumières naturelles; foit par ses préceptes positifs qui réglent & déterminent le culte extérieur; soit enfin par les motifs qu'il présente, lesquels sont plus forts & plus développés que dans l'économie

Mosaïque.

Si l'on fait attention à son Auteur, Jésus-Christ est un Dieu, & Moyse n'est qu'un grand homme sous la direction de la Divinité. Les miracles de Jésus-Christ furent bien plus multipliés: annoblis par les Prophéties qui les avoit annoncés, ils portoient en-core un caractère de bienfaisance qui lui étoit propre. Quel prodige que celui de sa résurrection, dont un homme sensé ne peut douter, après cette foule de miracles par lesquels les Apô-tres & les premiers Chrétiens l'ont constatée aux yeux de l'Univers! En lui & dans l'établissement de sa Re-ligion sainte, les Prophéties ancien-nes, consignées dans des livres confervés dans leur intégrité, & d'une date bien antérieure, se sont accomplies d'une maniere sensible.

Si l'on jette les yeux sur l'établissement du Christianisme, c'est un miracle qui consirme tous les autres, puisqu'il en est une suite maniseste,

qu'il les suppose évidemment, & que, s'il se fût fait sans miracles, il seroit un miracle plus grand que tous les autres. Soulevement général de la part des Peuples Idolâtres, passionnés pour leurs folles, mais anciennes superstitions; attaques des Philosophes enflés d'une science fastueuse; insultes & dédains des beaux esprits dont l'Empire Romain étoit alors rempli; confpiration violente des Empereurs, des Gouverneurs & des Magistrats armés contre le Christianisme, & déterminés à n'en pas laisser subsister la moindre trace : la Religion a furmonté tous ces obstacles; & avec quelles armes? Par une patience invincible & par la seule force de la vérité.

Aux persécutions des Idolâtres ont succédé les hérésies, les schismes, les scandales souvent appuyés de l'autorité séculière; & la Religion a toujours triomphé. Or la durée perpétuelle de l'Eglise Catholique depuis plus de 1700 ans, malgré les assauts de toute espèce qu'elle a eus à soutenir au-dedans & au-dehors, sans qu'on puisse la convaincre d'inno-

vation, ou de variation sur aucun de ses dogmes, ni sur aucun point de sa Morale, n'est-elle pas toute seule une preuve complette de la divinité de son Auteur, un sûr garant de la vérité de ses promesses, & un gage certain de l'efficace toute-puissante de cette parole: voilà que je suis avec vous tous les jours jusqu'à

la consommation des tems?

Mais un caractère de divinité qui se réstéchit d'une manière bien sensible sur le Christianisme, c'est cet accord, cette liaison qui s'y voient non seulement entre toutes ses parties, ses dogmes, ses maximes, ses préceptes, mais aussi avec les dispositions économiques de l'ancien Testament & de la loi de Nature, en un mot, avec toutes les révélations divines qui avoient été saites auparavant, depuis le commencement du Monde.

Cette harmonie avec les révélations précédentes, ainsi que les autres caractères de vérité dont nous venons de parler, manquant à la Religion Mahométane, elle n'est appuyée sur

aucun miracle, ni sur aucune prophétie : elle a contre elle le miracle & les prophéties des deux Testamens: Mahomet, en l'inventant, a eu soin de l'accommoder aux usages & aux inclinations des Arabes : elle s'est établie par la violence & par la force des armes. Comparez, si vous l'osez, Mahomet à Jésus-Christ; & aux Apôtres de Jésus-Christ, les Othman, les Omar, les Moavia & autres, qui sont comme les Apôtres des Musulmans; & lorsque vous aurez lu leurs débauches, leurs cruautés, leurs perfidies, & fur-tout la cruelle guerre qu'ils firent à la famille d'Ali, ditesnous, M. Rousseau, en faveur de qui les préjugés parlent, ou des Discipes de Jésus-Christ, ou des Sectateurs de Mahomet. Tracez-nous, si vous pouvez, un portrait aussi vrai & aussi magnifique du Législateur des Musulmans, que vous nous en avez ébauché un du Législateur des Chrétiens. Approchez des Livres saints l'Alcoran; prouvez-nous, s'il est posfible, que les mêmes traits de noblesse, de dignité, de sagesse, de

fainteté, de magnificence qui les signalent à chaque page, caractèrisent cet écrit informe, soit dans la suite, l'ordre & la fin des évènemens; soit dans la pureté des maximes & l'héroicité des sentimens; soit dans la profondeur & l'exactitude des connoissances de toute espèce; soit dans la piété des prières; soit dans l'é-lévation & la sublimité du langage, quand le sujet les exige & les inspire; foit dans la naïveté des traits & le naturel des couleurs, quand il est question de raconter & de peindre; soit dans la beauté d'un Gouvernement, où Dieu se montre à découvert le Roi d'une Nation qu'il a choifie; soit enfin dans la destination de ce Peuple, donné en spectacle à l'Univers, pour annoncer & pour préparer durant quatre mille ans, par sa constitution même & par toutes ses révolutions, un évènement plus infigne & un dénouement unique, promis dès l'origine du Monde.

Moyens de connoître la révélation. Apôtre de la vérité, dit M. Rousfeau, qu'avez-vous donc à me dire,

dont je ne reste pas le juge.... Dieu luimême a parlé: écoutez sa révélation.... C'est autre chose. Dieu a parlé! Voilà certes un grand mot. Et à qui a-t-il parlé?...Il a parlé aux hommes !... Pourquoi donc n'en ai je rien entendu?... Il a chargé d'autres hommes de vous rendre sa parole.... J'entends : ce sont des hommes qui vont me dire ce que Dieu a dit. J'aimerois mieux avoir entendu Dieu lui-même; il ne lui en auroit pas coûté d'avantage, & j'aurois été à l'abri de la séduction.... Il vous en a garanti, en manifestant la mission de ses Envoyés.... Comment cela...? Par des prodiges.... Et où sont ces prodiges?... Dans des livres.... Et qui a fait ces livres?... Des hommes.... Et qui a vû ces prodiges?... Des hommes qui les attestent?... Quoi! toujours des hommes qui me rapportent ce que d'autres hommes ont rapporté? Que d'hommes entre Dieu & moi! voyons toutesois, examinons, comparons, vérifions. O! si Dieu côt daigné me dispenser de tout ce travail, l'en aurois-je servi moins de bon cœur ? C'est ainsi que s'exprime M. Rousseau.

Trois choses qu'il a dissimulées détruisent tout ce qu'il dit ici. 1°. La révélation particuliere faite à chaque homme lui donnant droit d'en abufer, pour se faire à sa mode des dogmes & des préceptes, il en auroit resulté une infinité de maux, auxquels il eût été d'autant plus difficile de remédier, qu'ils auroient eu comme le sceau de la Divinité. Que si l'on suppose qu'il y eût eu des signes certains auxquels on auroit connu la vérité de la révélation, tout l'ordre de la Nature eût été interverti par les miracles fréquens qui auroient été en opposition avec ses loix. Donc les révélations particulières n'entroient point dans l'ordre de la Providence. 27. C'est fe plonger dans le pyrrhonisme le plus extravagant, que de n'en vouloir pas croire des faits transmis à travers les siècles, par une multitude de témoins agités de passions trop dissérentes, pour avoir pû concerter ensemble de faire illusion à leur postérité. 3°. L'espèce de certitude qui convient au vulgaire, c'est celle qui résulte des faits, pour l'examen desquels il a toujours assez d'intelligence. L'organe des hommes a donc dû naturellement servir d'interprète à la volonté divine. Mais ils n'ont été capables de faire parler Dieu, qu'autant qu'ils ont légitimé leur mission par des miracles. Or ces miracles, qui nous sont parvenus par le canal de la tradition orale & de la tradition écrite, exigent de nous la même foi que si nous en eussions été les témoins oculaires.

Deux faits auxquels l'Auteur ne pourra se dérober, vont nous donner la solution d'une difficulté qu'il s'est plu à exagèrer. Il est certain que toutes les Sociétés Chrétiennes, soit de l'Orient, soit de l'Occident, quoique d'ailleurs divisées entr'elles sur beaucoup d'articles, s'accordent à reconnoître comme authentiques & exempts de toute altération plusieurs monumens de la foi, plusieurs pièces qui concernent la Religion Chrétienne, comme par exemple la plûpart des livres de l'Ancien & du Nouveau Testement, le Symbole des Apôtres, celui du Concile de Nicée, &c. Il est encore constant que le même con-

cert règne entre les Juifs & les Chrétiens sur les livres de l'Ancien Testament.

Mais pourquoi chercher ailleurs que dans l'Auteur même, la réponse à ses difficultés? N'avoue-t-il pas que la majesté des Ecritures l'étonne; que la fainteté de l'Evangile parle à son cœur? Si on lui objecte que l'Histoire de l'Evangile est inventée à plaisir ; il répond que ce n'est pas ainsi qu'on invente, & que les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ; que d'ailleurs il seroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait sourni le sujet. Jamais, ajoûte-t-il, des Auteurs Juiss n'eussent trouvé ni ce ton, ni cette Morale; & l'Evangile a des caractères de vérité si grands s si frappans s si par-faitement inimitables, que l'inventeur en seroit plus étonnant que le l'éros. Cet éloge magnifique, l'Auteur le termine par cette étrange réflexion: avec tout cela, ce même Evangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison, & qu'il est impossible à tout homme sensé de conce-

voir, ni d'admettre.

S'il est vrai que Jésus-Christ ait enseigné des mystères prétendus incroyables, les Évangélistes ont-ils dû omettre cette partie de son Histoire? S'ils avoient écrit de génie, & qu'ils se fussent rendu les maîtres de leur matière, ils auroient pû supprimer ce qui choque si fort M. Rousseau; & en ce cas, ils nous auroient donné de Jésus-Christ une Histoire bien différente de celle que nous lisons. Mais en s'en tenant à ce qu'ils ont vu & entendu, que peut-on leur reprocher? L'Histoire de Jésus-Christ seroit-elle plus vraie, & ses Historiens plus croyables, si leur Maître n'eût point apporté du Ciel des connoissances audessus de l'intelligence des hommes; ou si les Discipes chargés de les répandre dans le Monde, se fussent bien gardés de les publier? Ils au-roient écrit l'Histoire d'un Philosophe, & peut-être on les croiroit; mais ce n'est pas là ce qu'ils avoient promis. Ils s'engageoient d'écrire l'Histoire du Fils de Dieu, chargé de la révélation du Ciel. Elle devoit con-

tenir des mystères & des miracles. Ils ont entendu prêcher les mystères; ils les ont appuyés par des miracles: ils ont écrit ce qu'ils ont vû & entendu; ils l'ont fait sans réflexions, sans commentaires, sans controverses; ils nous laissent à en tirer les conséquences, Ils ont fait le devoir d'Hiftoriens fidèles, & l'Antiquité ne nous

en fournit point de plus sages.
On dispute ici aux Evangélistes d'avoir été les organes du Saint-Esprit. L'idée qu'ils ont voulu nous donner de Jésus-Christ, est celle d'un homme fingulier, d'un grand homme, d'un homme irreprochable, toujours Sauveur, toujours Législateur, toujours victime, toujours modèle, toujours homme, & cependant plus qu'un homme; toujours Dieu, mais tel que devoit se montrer un Dieu fait homme pour le falut des hommes. Dans la simplicité de leur narration, remarque-t-on quelque trait qui défigure le Héros qu'ils veulent peindre? Voit-on qu'ils aient oublié le Dieu dans le détail des humiliations & des foiblesses dont ils ont chargé l'homme? Ont-ils, à l'imitation des

Rhèteurs & des Sophistes de la Grèce, prodigué les vains éloges à la place des faits qui louent toujours mieux; & comme s'ils eussent craint pour la sincérité de leurs témoignages, sontils allés au-devant de ce qui pouvoit les infirmer, par des apologies étudiées? S'ils eussent été abandonnés à eux-mêmes, & que d'ailleurs leur Histoire n'eût été qu'un Roman, ils auroient pû écrire de cette manière, plus ou moins bien, avec plus ou moins d'art, selon qu'ils auroient eu plus ou moins de génie; mais ce qu'il y a de bien certain, c'est qu'ils n'auroient pû, depuis le moment de fa naissance jusqu'à son apothéose, s'il est permis de parler ainsi, soutenir constamment le caractère de leur Héros, sans se démentir, selon tous les attributs qu'on lui a donnés, & conformément à tous les ministères dont on le suppose revêtu. Ceci surpasse de beaucoup le génie humain, & l'on n'en voit aucun modèle dans les meilleurs Ecrivains, tant anciens, que modèrnes.

En voilà bien assez pour faire voir

que, dans les endroits où l'Auteur s'est échapé contre la Religion, soit naturelle, foit révélée, il n'a rien dit à quoi l'on ne puisse très-bien ré-pondre. Si de ses objections on retranche les suppositions fausses, les imputations calomnieuses, les exagérations excessives, les saux exposés de l'état de la question, & autres adresses des Sophistes, les principes avancés sans preuve, les conclusions contre les choses claires & démontrées, tirées de choses obscures & supérieures à notre intelligence, les railleries, les désis de répondre rien qui puisse contenter un homme sensé, le ton hardi & décisif; ensin si l'on ratranche tout sels de ses chiestions retranche tout cela de ses objections, il n'y restera plus rien.

Si nous voulons nous replier un moment sur le plan d'éducation imaginé par M. Rousseau, nous verrons qu'Emile, ou son Elève, n'auroit, avant l'âge de 18 ans, aucune connoissance de Dieu, de son ame, ni des notions éternelles du juste & de l'injuste, & du beau moral. Les infetructions qu'il recevroit ensuite sur

ces grands objets lui inspireroient le mépris & l'aversion de toutes les Religions; il soutiendroit ensuite qu'elles sont autant d'institutions salutaires qui ont leur raison dans le climat, dans le génie des Peuples, dans le gouvernement; & cependant il les mépriseroit en lui-même, se contentant d'une idée abstraite de la Divinité, dont-il lui importeroit peu de savoir si elle est une, ou multipliée, créatrice de l'Univers, ou seulement coéternelle à la matière. Il prétendroit que les plus grands crimes font permis pour se conferver la vie : il n'iroit pas seulement se battre en duel, pour se venger d'une insulte, mais sans recourir aux Magistrats, desquels, dans ce cas, il se croiroit indépendant, il prendroit un moyen fort simple d'empêcher l'aggresseur de se vanter long-tems de l'avoir offensé. Enfin le fondement & la mesure de tous ses devoirs à l'égard des autres seroit son seul amourpropre. Voilà, en peu de mots, ce que seroit Emile à l'égard de la Religion & la loi naturelles, & par rapport à la Religion révélée.

Tome VI.

Emile, devenu majeur, & maître de lui-même, se regarderoit comme aussi libre de renoncer à sa Patrie qu'à la succession de son père. Il vivroit tellement pour lui-même, qu'il auroit en aversion tout emploi, toute charge utile, ou même nécessaire à l'Etat. Le commerce, la Finance, la Magistrature, l'état militaire, tous les emplois divers ne seroient pas de son goût. Il ne connoîtroit d'autre bonheur que de vivre indépendant avec sa Sophie, en gagnant tous les jours par son tra-vail de l'appétit & de la santé. Après avoir examiné les différens Gouvernemens qui subsistent, il auroit un tel mépris pour le droit politique, qu'il diroit nettement que le droit politique est encore à naître, & qu'il ne sait pas s'il naîtra jamais. Sur cette question: ce que c'est qu'une loi, & quels sont les vrais caractères de la loi? il diroit: ce sujet est tout neuf, & la définition de la loi est encore à faire. La raison de ces étonnantes maximes est un principe qui n'est pas moins extraordinaire. Il ne connoîtroit en conséquence pour de vraies loix

que celles qui seroient portées par la volonte générale, parce que chaque sujet a droit d'influer par son suffrage dans leur rédaction, selon la part qu'il a à la Souveraineté. Il tiendroit pour impossible que les grandes Monarchies de l'Europe aient encore long-tems à durer; & il auroit de son opinion des raisons particulières. Il décideroit que le premier bien qu'un Roi bienfaisant & sage voudroit faire aux autres & à lui-même, seroit d'abdiquer la Royauté. Il diroit que Jésus-Christ, en séparant le système théologique du système politique, fit que l'Etat cessa d'être un, & qu'il causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les Peuples Chrétiens. Il ne connoîtroit rien de plus contraire à l'esprit social que le Christianisme même; son vice destructeur seroit dans sa perfection. Tel seroit Emile à l'égard de la Patrie, du Droit politique, des loix, des Etats dans lesquels il vivroit, & de l'influence de la Religion sur les esprits. On voit que le Sauvage civilisé de M. Rousseau, aux connoissances près, est le même 364 EXTRAITS

que le Sauvage brute dont il a parlé dans son discours sur l'inégalité des conditions: tant il est vrai que ce Philosophe est constant dans ses idées bisarres & singulières.



## EXTRAIT

DE

## L'EXAMEN DE LA CONFESSION DE FOI DU VICAIRE SAVOYARD CONTENUE DANS EMILE.

Par M. BITAUBÉ.

APrès avoir loué les talens & le cœur de M. Rousseau, & gémi sur l'aveuglement qui lui a fait employer contre la Religion une plume qui seroit si propre à la rendre victorieuse, M. Bitaubé commence par détruire l'idée où est l'Auteur d'Emile, que le Public gagneroit à penser comme lui & son Vicaire).

M. R. croit-il (dit M. B.) que ceux qui trouvent des difficultés dans la Religion Chrétienne n'en trouveroient pas dans le Déisme? Ils y en rencon-

Q iij

treroient de bien plus grandes encore, & j'ose prendre ici à témoin M. Rousfeau & lui demander s'il ne voit pas des abîmes dans la Religion naturelle? Il convient lui-même qu'il n'a pas toujours été ferme dans ses principes; toujours été ferme dans les principes; peut-il donc se flatter de ne vaciller plus désormais, & que ceux qui s'en tiendront à son système n'éprouveront pas les mêmes incertitudes? Qu'il prenne garde de n'en pas trop promettre au Public : car si une fois ce Public se bornoit à la Religion naturelle, il seroit sans doute curieux de connoître les divers sentimens des Philosophes qu'il regarderoit comme Philosophes, qu'il regarderoit comme ses guides; & alors il y a toute apparence qu'il ne seroit pas sort édissé de leurs systèmes. Que diroit-il en voyant les uns rejetter & tourner mê-me en ridicule des argumens, que M. Rousseau juge avec raison être incontestables? Plusieurs ne seroientils pas au moins ébranlés à la vue d'un femblable combat? N'y auroit-il pas alors tout comme aujourd'hui un Pu-blic incrédule? Je ne vois donc pas que l'on gagnât beaucoup à marcher sur les pas de M. Rousseau & de son

Vicaire. A Dieu ne plaise que je veuille jetter sur quelqu'un mal-à propos des soupçons d'Athéisme. Mais si dans d'autres siècles on a abusé de cette accusation, peut-être dans celuici seroit-il permis de demander, s'il y a beaucoup de vrais Déistes? En faisant cette question, je souhaite du fond de mon cœur, ô Philosophes! d'avoir lieu de reconnoître que j'ai eu tort de la faire.

M. Rousseau continue ainsi: vous ne voyez dans mon exposé que la Religion naturelle; il est bien étrange qu'il en faille une autre! Cette réslexion tend-elle à blâmer Dieu, ou à mettre l'homme dans tout son tort? Je crois que le choix n'est pas douteux entre ces deux partis. Dieu auroit-il mieux sait de laisser l'homme dans l'absme de superstition où il s'étoit plongé? S'il y a donc quelque chose d'étrange dans la révélation, c'est la miséricorde qui nous l'a donnée: mais quand je considère l'homme, j'avoue qu'il est étrange qu'il ait corrompu la pure lumière de la raison; sa brutalité m'étonne, mais elle me sait toujours mieux sentir la nécessité d'une révé-

lation. Il est donc étonnant que l'Auteur ajoûte: par où connoîtrai-je cette nécessité? Est-il bien possible que l'homme puisse faire cette question, après avoir été éclairé de la lumière de l'Evangile? C'est comme si un malade, miné depuis long-tems par la sièvre, resusoit de prendre le quinquina, & disoit: par où connoîtrai-je la nécessité de ce remède?

L'Auteur continue à vouloir établir le peu de nécessité d'une révélation. A ontrez-moi, dit-il, ce qu'on peut ajoûter pour la gloire de Dieu pour peut ajoûter pour la gloire de Dieu, pour le bien de la Société, & pour mon propre avantage, aux devoirs de la loi naturelle. Mais si la Religion ne prétend rien ajoûter aux devoirs de la loi naturelle que de nouveaux motifs, si son principal but est de rétablir une loi que les hommes n'avoient pas respectée, sa nécessité sera, par cela seul, assez évidente. A certains égards la révélation n'ajoûte presque rien à la loi naturelle, & à d'autres elle y ajoûte beaucoup, en ce qu'elle lui donne comme une seconde naissance, & en renouvelle les traits essacés au & en renouvelle les traits effacés au fond des cœurs. C'est en vain que l'Auteur ajoûte: Voyez le spectacle de la Nature; écoutez la voix intérieure. Je réponds que les hommes ont eu des yeux & qu'ils n'ont point vu, qu'ils ont eu des oreilles & qu'ils n'ont point entendu.

L'Auteur passe à des objections d'une autre nature. La révélation, selon lui, a enfanté des contradictions absurdes, & a produit l'intolérance. Quant à l'article des contradistions absurdes, on a déjà avec raison reproché à l'Auteur d'avoir de très-fausses idées de la Religion Chrétienne (a). Selon le tableau qu'il en fait, il faut qu'il n'ait consulté que des Théologiens qui ont plus de zèle que de lumières. Que s'il s'étoit adressé à des Théologiens raisonnables, s'il avoit lu l'exposition que M. Vernet, par exemple, fait de nos dogmes, exposit on si consorme à la raison & à l'Ecr ture; ou s'il avoir attentivement médité cette Ecriture fans recourir aux commentaires humains, il n'eût pas rencontré les con-

<sup>(</sup>a) Bibliothèque des Sciences & des Beaux-Arts, Tome XVII, Part, 2.

fans doute été contraint de suspendre quelquerois son jugement; il eût trouvé quelques difficultés, mais non des dogmes absurdes.

(Pour ce qui est du reproche que M. Rousseau fait à la Religion de rendre l'homme intolérant, M. Bitaubé met pour un moment les Philosophes à la place des Théologiens, & fait voir que la Religion révélée n'est pas plus coupable des dissensions théologiques que la Religion naturelle ne le seroit des dissensions des Philosophes. Il s'appuie sur l'exemple de Julien, qu'il prouve n'avoir été qu'un persécuteur, & il résute tout ce qu'on pourroit dire au contraire. Il rapporte ici les causes qui, contre l'esprit de l'Evangile, introduisent dans l'Eglise l'esprit de persecution.)

Voici, continue M. Bitaubé, un petit dialogue que je suis obligé de transcrire. Considérant cette diversité de sectes, je demandois quelle est la bonne? Chacun me répondoit: c'est la mienne..... Et d'où le savez-vous?.. Parce que Dieu l'a dit... Et qui vous dit que Dicu l'a dit?.. Mon Passeur qui le sait lien Il y a apparence que ce dialogue s'est tenu

entre M. Rousseau & quelques paysans du village qu'il habitoit en ce tems-là, & il n'est pas douteux que dans les plus grandes Villes plusieurs Chrétiens ne lui eussent fait les mêmes réponses. Mais qu'en résulte-t il? C'est qu'il y a des Chrétiens mal-instruits, qui ne sont pas en état de rendre raison de leur foi; nous en convenons: mais peut-on en tirer une conclusion aussi générale que fait l'Auteur, lorsqu'il dit, que la méthode de celui qui suit la bonne route, & celle de celui qui s'égare sont la même? Il y a différentes preuves des vérités de la Religion; les unes sont de sentiment & les autres de raisonnement; ces preuves sont en si grand nombre qu'à parler en général elles sont propres à frapper toutes sortes d'esprits; elles sont simples & claires; mais elles ne fauroient donner du sentiment à ceux qui en manquent, ni contraindre des esprits légers à en faire l'objet de leur méditation, ni enfin se rendre palpables à une stupidité parfaite. On peut distinguer trois Classes parmi les Chrétiens. La premiere est composée de gens éclairés,

qui non-seulement connoissent les preuves de la Religion, mais qui sont encore en état de rendre raison de leur foi. La seconde Classe comprend ceux qui sont moins frappés de cha-que preuve particuliere que de ces preuves réunies : ils ont une conviction parsaite, mais ils ne seront pas en état, autant que les premiers, de rendre raison de leur croyance, parce qu'il faudroit entrer dans le détail des preuves, & que ce n'est que leur réunion qui les a persuadés. Enfin la dernière Classe contient des personnes semblables à celles que l'Auteur introduit dans son dialogue, des personnes très-capables de répondre, qu'elles croient, parce que Dieu l'a dit; Es qu'elles savent que Dieu l'a dit, parce que leur Pasteur le leur a appris ainsi. Je crois n'en pas trop dire en avançant que les deux premières Classes réunies l'emportent sur la dernière dans les pays éclairés par la résormation; car il n'est pas étonnant que l'ignorance prédomine dans les autres, puisque l'on ne permet pas que le Peuple s'y instruise, & que tout tend union qui les a persuadés. Enfin la

à y établir une foi aveugle. J'ajoûte a y établir une foi aveugle. J'ajouté ici une réflexion au sujet de cette derniere Classe de Chrétiens, c'est qu'en supposant que les circonstances où ils se trouvent ne seur permissent pas de s'éclairer, qu'ils sussent arrêtés par une incapacité naturelle, il est encore heureux qu'ils tiennent par quelque endroit à la Religion, quoique ce pe soit que par la sien de l'ave que ce ne soit que par le sien de l'autorité. Il vaudroit mieux sans doute que leur foi fût plus éclairée, mais du moins ne sont-ils pas dans l'erreur; leur état est infiniment présérable à celui de ces personnes qui, par un semblable préjugé, reçoivent une fausse Palicies. Religion. De quelque maniere qu'ils admettent les principes du Christianisme, toujours sentent-ils qu'ils sont obligés d'en pratiquer les devoirs. Mais l'Auteur remarque, que leur choix est l'effet du hasard, & qu'il y auroit de l'iniquité à le leur imputer. Il faut observer ici d'abord que si, comme je le suppose, leur ignorance étoit invincible, Dieu ne sauroit la punir : mais rien n'oblige à croire qu'il récompensera en eux cette foi aveugle: au contraire, suivant les décissons de l'Ecriture, ils ne seront jugés que sur l'usage qu'ils auront fait de leurs lumières. Quant à ceux qui sont l'unique cause de l'ignorance où ils vivent, bien loin que Dieu leur prépare des récompenses, ils ne doivent s'attendre qu'à des châtimens.

(A ces exclamations de M. Rousseau contre la révélation: quoi! toujours des témoignages humains! que d'hommes entre Dieu & moi! voici ce que répond l'Auteur de cet examen.) Je ne pourrois que répéter ici tout ce qu'on a dit de solide sur la nature de ces témoignages. L'Auteur, qui se glorisse d'être Citoyen de Genève, ne sauroit mieux saire que de lire ce que M. Vernet, son illustre compatriote, a écrit sur le caractère de Jésus-Christ & des Apôtres (b); ou, s'il craint de multiplier le nombre des hommes qu'il place entre Dieu & lui, qu'il jette un œil attentif sur ces témoins eux-mêmes; que, dans cette cause, il soit juge en esset, puisqu'il desire de l'être; qu'il

<sup>(</sup>b) Il peut aussi relire ce qu'il a lui-même écrit sur ce sujet.

essaye de rendre ces témoins suspects de fanatisme ou d'imposture. Il verra que de tels hommes ne sauroient intercepter les rayons de la Divinité. & qu'en employant de semblables or-ganes elle se montre presque elle-même. Sans doute que Dieu auroit pu nous faire entendre directement sa voix: mais n'y a-t-il pas beaucoup d'orgueil & de nonchalance à former de telles prétentions? C'est prescrire à Dieu la maniere dont il doit nous communiquer ses graces; c'est exiger que, par une succession continuelle de miracles, il dérange le cours de la Nature; c'est en même tems vouloir rendre l'homme paresseux & inattentif: chacun attendra patiemment pour adorer l'Etre suprême qu'il se maniseste par des révélations immédiates : la conscience, la Nature, la Religion nous parleront en vain, il faudra que Dieu lui-même nous parle. Il est clair, par toute la conduite de Dieu envers l'homme, qu'il se propose seulement de le réveiller & de le mettre en action, afin qu'il concoure à fon bonheur : c'est même le traiter avec une sorte de distinction, que de lui laisser

quelque chose à faire. L'homme est si hardi que, ne se contentant pas d'une seule révélation, il pourroit demander des manifestarions plus claires & plus fréquentes: il pourroit de même de-meurer dans l'inaction, & exiger que Dieu, par des miracles continuels, fléchît sa volonté au bien. Qu'est-ce qui empêcheroit que quelque incrédule ne vînt nous dire, que ces ré-vélations sont l'effet de quelque illusion de l'esprit, & que, pour s'assurer de leur vérité, elles doivent être répétées ? au lieu que, s'il s'élève quelque doute au sujet de la révélation écrite, on est toujours à portée de réitérer l'examen. Je demande encore à quel âge l'homme devroit être honoré de cette révélation? (Car à moins que M. Rousseau ne croye mériter des priviléges, je puis supposer, d'après ses principes, que chacun ne doit s'en rapporter à cet égard qu'à soi-même). Seroit ce dans la jeunesse? Mais on pourroit ensuite se désier de soi : ce ne seroit donc guères que dans l'âge mûr; mais combien d'années, où l'homme a un si grand besoin de frein, ne se seront pas alors écoulées!

Les incrédules sont dans le cas de ceux, qui, au milieu des signes éclatans que faisoit Jésus-Christ, venoient encore lui demander quelque miracle. La charité ne me permet pas de leur appliquer dans toute son étendue la réponse du Sauveur, qui, comme maître des cœurs, connoissoit les plus secrets sentimens: c'est à eux-mêmes à s'appliquer ce qu'ils trouveront de vrai dans cette réponse. La nation méchante & adultère, dit-il, demande un miracle: mais il ne lui en sera point donné d'autre que celui de Jonas. Car comme Jonas fut dans le ventre de la Balène trois jours & trois nuits, de même le fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours & trois nuits. Mais si le Sauveur croyoit pouvoir renvoyer les incrédules d'alors à un miracle qui ne devoit arriver que dans la suite, à plus forte raison renverroit-il les incrédules de nos jours à un miracle déjà arrivé. Car on voit, par la réponse de Jésus-Christ, que, dédaignant de leur rappeller tant d'autres signes, il leur met comme devant les yeux sa résurrection, qui pouvoit seuse désormais triompher de leur endurcissement: mais que diroitil à des incrédules, qui, après cette réfurrection, lui demanderoient encore quelque nouveau figne; après cette réfurrection attestée, au milieu des tourmens, par les plus sages & les plus vertueux de tous les hommes? (Attestation si bien sondée qu'elle met une sorte d'égalité entre nous & ceux qui furent témoins des miracles du Sauveur.) La réponse seroit sans doute plus soudroyante encore que celle qu'il sit aux incrédules de son tems.

Mais M. Rousseau oublie-t-il qu'une des principales preuves de la vérité de la révélation est sa conformité avec la loi naturelle, conformité qu'il a luimême reconnue? La révélation rappelle à l'homme les grands principes qu'il avoit mis en oubli, elle rensorce la voix de sa conscience: à cet égard il n'y a pas plus de distance entre Dieu & le Chrétien, qu'il n'y en a entre cet Etre suprême & le Déiste; cette multitude d'hommes qui allarmoient l'Auteur disparoissent ici pour céder la place au langage de la conscience & de la Nature.

Enfin je ferai encore une considération, c'est qu'avant la venue de JésusChrist les Philosophes du Paganisme se plaignoient souvent des nuages qui leur interceptoient la Divinité. Plaçons M. Rousseau au milieu de ces Philosophes; eût-il été plus éclairé qu'eux? Ne se sût-il pas plus d'une sois écrié: quel éloignement entre Dieu & moi! Aujourd'hui, aidé plus qu'il ne croit des lumières de la révélation, il voit clairement Dieu dans la Nature; mais il tourne en quelque sorte ces lumières contre Dieu même; content de l'avoir vu dans ses Ouvrages, il resuse de le voir lorsqu'il se montre de plus près: que d'hommes, dit-il, entre Dieu & moi!

Je conclus de toutes ces réflexions que, de quelque maniere que l'on envisage ces objections de l'Auteur, elles posent sur des principes saux & conduisent au Pyrrhonisme le plus outré. Je l'ai déjà dit: si l'on veut absolument recuser tout témoignage humain, il ne seroit peut-être pas impossible que, dans le cas d'une révélation immédiate, il n'y eût des incrédules qui en vinssent à recuser leur propre témoignage: car ce seroit toujours à certains égards un témoignage humain. Quand donc M.

Rousseau s'écrie: que d'hommes entre Dieu & moi! on convient que nous ne sommes pas honorés d'une révélation immédiate; mais ce n'est point là proprement le voile qui lui dérobe la Divinité: on pourroit lui dire à plus juste titre; que de préjugés entre Dieu & vous! Voilà le seul mur qui vous sépare de l'Etre suprême, & qu'il vous faut abattre.

(Après avoir suivi M. Rousseau dans l'examen où, pour dissiper ces préju-gés, cet Ecrivain paroît vouloir entrer:) Voyons, dit M. Bitaubé sur les mi-racles, quels seroient ceux qui triom-pheroient de son incrédulité. Il reconnoîtra, dit-il, l'Auteur de la Nature, st quelqu'un ordonne au Soleil de changer sa course, aux étoiles de former un autre arrangement, aux montagnes de s'applanir, aux flots de s'élever, à la terre de prendre un autre aspect. C'est-à-dire que, pour opérer en lui la foi, il faudroit que Dieu bouleversât toute la Nature, que le Soleil & les étoiles prissent des routes entièrement opposées, que la terre changeat de forme : c'est-à-dire que, pour convaincre quelques incrédules, qui cependant ne sont que des

hommes, (êtres que M. Rousseau ne fait pas profession d'estimer beaucoup, & pour lesquels il vient de témoigner tant de mépris, en les jugeant indignes d'être les organes des volontés divines), pour les convaincre, dis-je, il faudra renverser le Ciel & la terre, caufer un ébranlement général, au risque de tout détruire. Voilà en vérité des prétentions bien modestes, & les incrédules donnent de belles leçons à la Divinité! Ses miracles sont pour l'ordinaire des miracles d'amour & de bienfaisance: mais malheureusement ils font de nature à ne pas influer fur les étoiles, à ne pas confondre tous les élémens; par conséquent ils s'opèrent ici-bas, quelquefois sans doute dans des chambres, lorsque les circonstances le demandent, mais souvent aussi à la vue de la plus grande partie des habitans d'une Ville : de tels miracles, dis-je, ne sauroient frapper les prétendus esprits-forts. Si Dieu les avoit consultés, il auroit opèré des prodiges d'une toute autre espèce, des prodiges qui, sans doute, auroient annoncé le plus cruel tyran, mais qui du moins auroient triomphé de l'endur-

cissement des incrédules. C'est ce qu'ils prétendent : mais supposons que Dieu eût fait de tels prodiges, je demande s'ils en croiroient le témoignage humain, & s'ils ne s'écrieroient pas toujours: que d'hommes entre Dieu & moi! Car quelque grandes que soient leurs prétentions, je ne pense pas qu'ils aient le front d'exiger que Dieu répète à chaque instant de semblables miracles, & que la Nature entiere soit sans cesse bouleversée. Il faudroit donc, bien que cette condition leur paroisse fort dure, qu'ils s'en rapportassent au témoignage humain. Mais c'est bien alors qu'ils trouveroient des raisons propres à renverser ce témoignage. De quelles apostrophes n'accableroient-ils pas l'homme dont ils font si peu de cas? » Quoi! diroient-ils, est-il vrai-» semblable que Dieu ait fait jouer de n si grands ressorts pour opérer le salue » d'une si chétive créature? Homme foible! connois ton néant, rentre » dans la poussière; laisse en repos les » étoiles, & ne t'ingère pas à troubler » leur cours. Combien ne se recrie-» roient-ils pas encore sur la cruauté » de l'Etre qui auroit opèré de tels

prodiges »! Est-ce là, diroient-ils, ce maître qu'on nous peint si miséri-cordieux? Il brise & détruit sans pitié son Ouvrage. Je crois trop en lui pour croire à des miracles si peu dignes de ses persections. N'avoit-il pas quelque moyen plus doux pour faire naître la foi sur la terre? Ses miracles doivent être des miracles de charité. » C'est ce que vous diriez alors, ô Incrédules! & c'est ce que vous dit en vain notre bouche ».

(Nous terminons cet extrait, par une inconséquence que M. Bitaubé relève, à la sin de son examen, dans la conduite du Gouverneur d'Emile.).... M. R. a beau recommander à son Elève d'examiner tout par lui-même. Emile l'auroit peut-être sait avec succès, si on avoit laissé à sa raison la même liberté qu'on lui avoit accordée dans des occasions beaucoup moins importantes: mais il est assez naturel qu'Emile pense que ce n'est pas sans sondement que son maître a changé de méthode, & que ne lui ayant pas insinué, dans d'autres cas, le parti qu'il devoit embrasser, il falloit qu'il sût ici bien sûr de son fait pour résléchir à sa place: ainsi en supposant qu'Emile entre dans

384 Extraits des Journaux.

l'examen des différentes Religions, M. R. a déja mis plusieurs poids dans la balance qui fera pencher la raison de son Elève vers le Pyrrhonisme. Voilà donc encore une petite inconséquence dans la conduite du Gouverneur, inconséquence qui semble trahir le dessein secret de gagner un Prosélyte. Ce seroit en vain qu'il diroit qu'Emile, élevé comme il l'est, ne se conduira pas dans cette occasion comme d'autres seroient à sa place: car avec cet échapatoire M. Rousseau pourroit justifier toutes les fautes qu'il auroit commises dans le cours de cette éducation, & il a en effet allégué cette raison en plusieurs rencontres. Il seroit fort commode pour le Gouverneur de faire des faux-pas, & de se reposer ensuite sur la vertu de son Elève. Seroit-ce là le moyen de produire une éducation parfaite? & si le disciple remédie si surement à tous les inconvéniens où l'expose son Gouverneur, ne pourroit-il pas alors se passer de lui, & achever seul son éducation, avec plus de succès que si l'imprudent Gouverneur continuoit d'y présider?

Fin du Tome Sixième

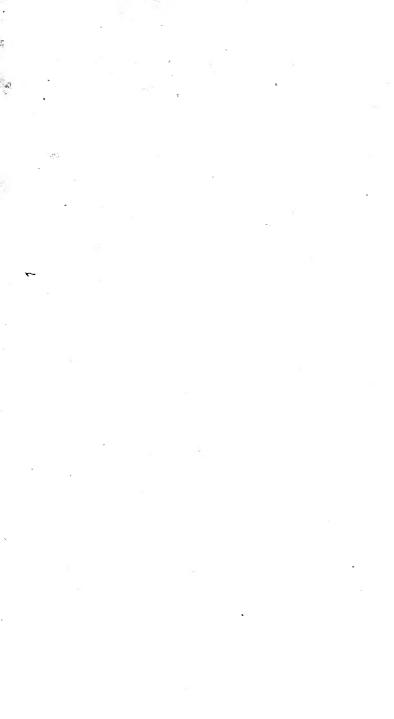





